

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



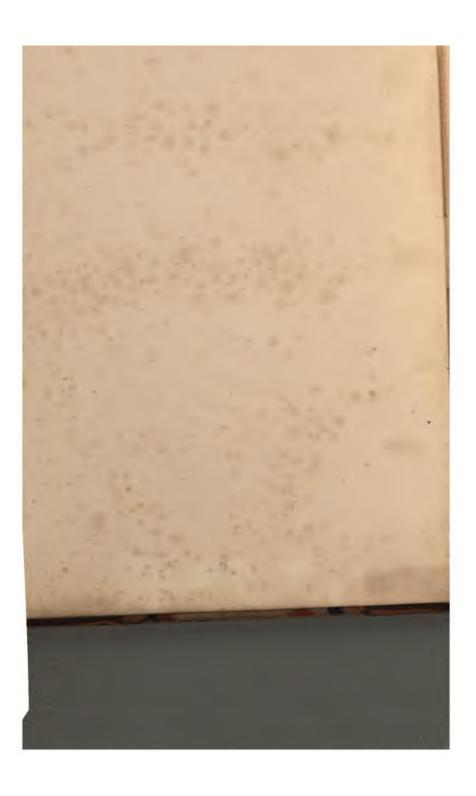

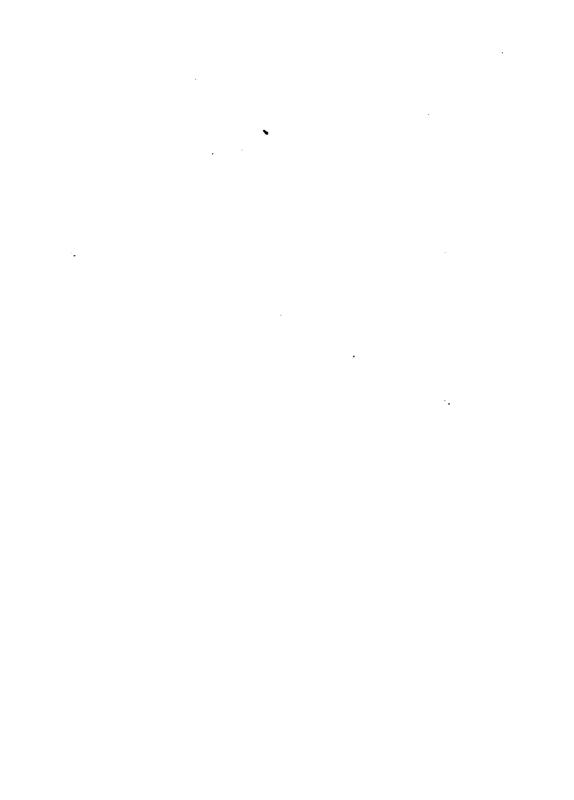



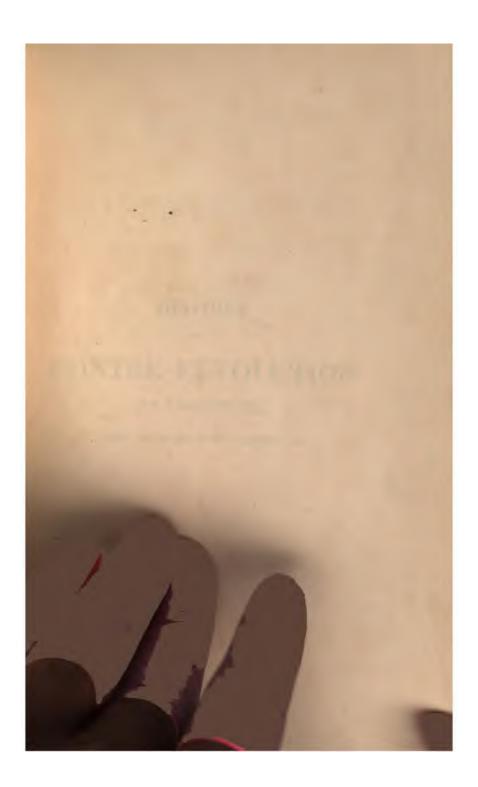



## **HISTOIRE**

DR LA

# **CONTRE-RÉVOLUTION**

EN ANGLETERRE,

SOUS CHARLES II ET JACQUES II.

IMPRIMERIE DE H. FOURNIER, BUE DE SEINE, Nº 14.

# HISTOIRE June 114

# **CONTRE-RÉVOLUTION**

EN ANGLETERRE,

SOUS CHARLES II ET JACQUES II;

PAR ARMAND CARREL.

PARIS,

A. SAUTELET ET C', LIBRAIRES,

PLACE DE LA BOURSE.

M DCCC XXVII.

٠.

8.3. 6 " or noy

1



### HISTOIRE

DE LA

## **CONTRE-RÉVOLUTION**

EN ANGLETERRE,

SOUS CHARLES II ET JACQUES II.

## INTRODUCTION.

LA contre-révolution à laquelle les deux rois Charles II et Jacques II ont eu le malheur d'attacher les destinées de leur famille a été la dernière résistance opposée en Angleterre par le pouvoir royal à l'établissement du gouvernement consenti.

Les vingt-huit années pendant lesquelles ce pouvoir fit violence à des opinions, à des intérêts, à des besoins qui venaient de se manifester par le renversement de l'ordre ancien, sont regardées à tort comme un temps d'avilissement pour la nation anglaise.

Elle avait obéi à de puissantes nécessités en reprenant pour maîtres les fils de celui que la révolution avait vaincu et tué; elle les avait rappelés avec imprévoyance, sans exiger d'eux qu'ils

#### INTRODUCTION.

reconnussent ses droits comme elle reconnaissait les leurs.

De là vint une nouvelle querelle: le pouvoir voulut encore être absolu; les mêmes croyances et les mêmes opinions qui l'avaient une fois renversé lui résistèrent; mais, devenues moins ardentes par leurs mécomptes, elles résistèrent avec d'autres armes, et se placèrent sur un terrain qui promettait moins d'éclat aux résistances.

Ce terrain fut celui de la légalité: la nation, en le disputant pied à pied, apprit à le mieux connaître. Pour s'y maintenir, elle se priva des forces aveugles qui ne pouvaient être pliées à une guerre prudente; elle soutint même la restauration contre les hommes qui regrettaient la république, et les sacrifia pour conserver ceux des résultats de la révolution qu'elle voulait voir adoptés par la famille régnante.

Les Stuarts pouvaient s'accommoder à ce système. Il y avait contre eux des haines de parti, mais point d'antipathie nationale : cependant ils succombèrent une seconde fois.

Comme s'il y avait dans ce dénouement de la contre-révolution anglaise une grande leçon pour le temps où nous vivons, on se reporte avec une vive curiosité vers celui qui s'écoula entre le rappel des Stuarts et leur seconde chute. On veut savoir pourquoi l'existence de cette maison royale est devenue incompatible avec les intérêts de l'Angleterre; pourquoi son second renverse-

ment s'est opéré avec une si étrange facilité, si peu de trouble et de secousse.

Cette catastrophe était-elle dans les lois d'une prédestination de malheur attachée au sang des Stuarts? Vint-elle d'une combinaison d'événemens extérieurs fortuitement rassemblés contre eux?

Je vais répondre en exposant la contre-révolution anglaise dans sa marche, ses divers modes d'action et la série toujours croissante de ses prétentions. Ce sera le résultat montré dans ses causes.

On verra que les Stuarts ne succombèrent point sous une influence ennemie de la royauté; qu'ils eurent toujours pour eux la masse éclairée, agissante, intéressée au repos et à l'ordre, chaque fois que les débris des partis religieux et politiques entrés les derniers dans la révolution s'agitèrent pour ramener un ordre de choses en opposition avec les élémens dont se composait la société.

Car toute question de forme politique a ses données dans l'état de la société, nullement ailleurs; et, pour cela, la courte existence républicaine de l'Angleterre n'avait été qu'une excursion forcée en dehors des voies constitutionnelles que la nation s'était frayées depuis long-temps. D'ellemême la nation était rentrée dans ces voies qu'elle aimait lorsqu'elle rappela les Stuarts; elle ne leur laissait rien à faire contre la révolution proprement dite.

Resident les libertes conquises par la revolution, mais réclamées avant elle; la nation se disait fière de les tenir de ses rois, elle voulait bien oublier qu'elle les leur avait arrachées.

Ce ful a des libertes que la restauration fit la guerre. Elle les remit en question l'une après l'autre, et voulut remonter un a un tous les degrés que le pouvoir royal avait descendus de siècle et siècle pour concilier son existence avec celle d'increts nouveaux.

Inbahl amis contre revolution apprir au peuple anglais que ses libertes étaient incompatibles avec la royaute non consentie, et que pour conserver la royaute avec avantage il fallait la régénérer, c'est-à-diffé la séparér du principe de la fégitimité.

and the constant of the confirmation of the less than the constant of the confirmation of the confirmation

Si, d'avance, on n'avait une idée exacte de ce passe dans lequel la restauration alla chercher un ordre de choses imaginaire, on ne pourrait ni la complendre, mi la suivre dans une marche rétrograde sans direction comme sans terme. J'ai cru pour cela diren regard de la contre-révolution il était indispensable de placer et la révolution et ses antécèdens le plus éloignés. Lorsqu'à la fin de cette histoire on touchera aux derniers et inévitables développemens de la réaction sous un roi jésuite, on verra si j'ai pris les choses de trop haut.

I. Dans le système de garanties politiques que l'Angleterre défendit contre les deux derniers Stuarts, il ne restait rien d'antérieur à la conquête 1066. normande. Les capitaines et soldats de Guillaume, en s'impatronisant comme grands et petits souverains féodaux au milieu de la nation saxonne, l'avaient à la fois dépouillée de la propriété du sol et de son ancienne organisation politique et religieuse. Le mélange imparfait des deux races laissa long-temps vivre les haines attachées à la différence d'origine dans celles que le régime féodal attachait partout à la différence des conditions. Toutefois, dès le milieu du douzième siècle, l'état de choses établi par la conquête avait produit ses habitudes; la lutte entre les conquérans et les subjugués n'avait plus pour objet la possession du sol, mais la nécessité de régulariser pour tous les rapports de commandement et de servitude. Les descendans des vainqueurs et des vaincus d'Hastings faisaient déjà redouter au-dehors l'alliance formidable de leurs qualités guerrières, et tous les hommes nés en Angleterre commençaient à se regarder comme faisant un même peuple.

Cette qualité d'indigènes anglais prévalut décidément sur les distinctions de la conquête, lorsqu'une vaste réaction continentale fit refluer à la cour du cinquième des successeurs de Guillaume ceux qui, dans les provinces de l'occident et du midi de la Gaule, tenaient pour la domination anglo-normande. Le roi Jean accueillit ses servi-

nière à faire craindre un bouleversement dans la

distribution féodale du pays. Les évêques, les barons, les petits feudataires de descendance normande, les habitans des villes formant déjà la race mixte anglo-normande, et les serss d'origine saxonne, redoutérent la pauvreté entreprenante des nouveaux venus, et se liguèrent contre eux. La persistance de Jean et de ses successeurs à élever et enrichir les étrangers, Poitevins, Bretons, Français, Gascons, resserra entre les indigènes le lien de nationalité, et produisit contre la royauté féodale, si fortement constituée par Guillaume, des insurrections qui remplirent tout le treizième siècle. La première, et la plus formidable, força le pouvoir royal à la concession connue 1215. sous le nom de Grande-Charte. Ce fut une victoire presque entièrement aristocratique; cependant les bourgeois anglo-normands et les serfs saxons, pour la part qu'ils y avaient prise, en profitèrent. Quelques articles de la Grande-Charte assurèrent aux grandes villes certaines franchises qui devaient favoriser le commerce, et aux serfs des campagnes un premier degré de propriété, celui des bœufs, et des instrumens de labourage au moyen desquels ils gagnaient leur pain. La dernière insurrection, 1264. sous Simon de Monfort, eut le même caractère. Les barons humilièrent encore une fois le pouvoir royal; mais les habitans des villes et des bourgs, pour prix de leur coopération, et par suite des

progrès que les premières concessions leur avaient déjà fait faire, commencèrent à compter pour quelque chose dans l'État. Désormais formant classe, sous le nom général de communes, ils furent appelés à paraître dans le conseil où les évêques et les barons s'assemblaient de droit, trois fois l'an, pour délibérer sur les affaires publiques.

A la faveur des guerres continentales qui, sous les trois premiers Édouard, donnèrent une direction extérieure à l'activité et aux forces de l'aristocratie, les résultats des grandes insurrections fructifièrent pour les communes. Tandis que la puissance seigneuriale se fatiguait et s'épuisait au loin, les bourgeois, travaillant et payant toujours davantage, furent plus fréquemment appelés à venir connaître en parlement de ce qui se faisait dans l'intérêt de tous. Les rois et les barons, pour être soutenus par eux dans des guerres ruineuses, malgré de longs et éclatans succès, eurent intérêt à favoriser leur industrie naissante.

Les mêmes causes rendaient dans le même temps la condition des vilains des campagnes plus dure que par le passé. Les lointaines expéditions, jointes aux progrès du luxe, obligeaient les seigneurs, soit qu'ils résidassent dans leurs domaines ou les fissent administrer en leur absence, à écraser de plus de corvées et de taillages ceux qu'ils appelaient leurs naifs (nés sur leurs terres). La plainte se fit enfin entendre, et devint générale comme le mal qui l'arrachait. Le sort des opprimés

intéressa des gens moins malheureux et moins ignorans, quelques prêtres, quelques gens de métier habitans des villes qui jouissaient de franchises. De petits écrits furent répandus avec zèle autour des manoirs féodaux; des proverbes populaires servant d'enveloppe à des appels à l'insurrection, volèrent de bouche en bouche; des associations de serfs se formèrent en tous lieux; un vague souvenir de l'événement qui avait fondé l'esclavage étranger se réveilla; un admirable instinct apprit aux opprimés que c'était à l'autorité royale qu'il fallait appeler de la tyrannie des barons, et tout à coup cent mille hommes, avantgarde de plusieurs millions de serfs, couvrirent les routes qui, des divers comtés, menaient à Londres. Le jeune roi Richard II vint en personne entendre leurs plaintes. Les chefs eurent avec lui de hardis entretiens. Il leur accorda des chartes qui affranchissaient tous les serfs d'Angleterre, leurs enfans et leurs biens, de toute servitude. Ces chartes, sans les moyens de forcer l'autorité seigneuriale à les respecter, étaient de vaines concessions; les insurgés exigèrent des garanties. Mais pendant qu'ils hésitaient, les uns voulant tenir ferme, les autres se retirer, les barons, qui d'abord s'étaient cachés, revinrent de leur frayeur. Ils accoururent de tout le pays voisin de Londres; et, sous prétexte d'un danger couru par le roi, tandis qu'il pourparlait avec les insurgés, tombèrent sur eux, et les forcèrent à fuir dans toutes les direc-

1381.

tions. Richard II révoqua ses chartes, et tout rentra dans l'ordre établi par la conquête.

Les serfs ne devaient obtenir la liberté que lorsque l'autorité seigneuriale éprouverait à son tour le besoin de la leur accorder. Les quatrevingt-trois années qui s'écoulerent entre le règne de Richard II et celui de Henri VII virent l'émancipation graduelle commencer pendant les guerres qui firent un Bedford régent de France, et se continuer au milieu des bouleversemens causés par la rivalité des maisons d'York et de Lancastre. Les nobles, continuellement en frais de guerre, furent obligés par leurs nécessités de reconnaître que les rentes en nature, si vexatoires pour les vilains, étaient peu profitables pour eux; que les terres et les troupeaux prospéraient mieux entre les mains de fermiers assurés de justes bénéfices, qu'entre celles de serfs paresseux autant que désintéresses. Ils préférèrent peu à peu les services payes aux services commandés. Les affranchissemens particuliers se multiplièrent, comme l'indiquent une multitude d'actes rédigés au quatorzième et au quinzième siècle, suivant cette formule rapportée par l'historien de la conquête normande : « Sachez que nous avons affranchi de tout joug « de servitude tels et tels nos naifs de tel manoir, « eux et leurs enfans nes et à naître. »

Les affranchissemens partiels rapprochèrent par degrés la condition des paysans de celle des bourgeois, comme les concessions royales avaient

rendu les franchises de la bourgeoisie voisines des prérogatives de la noblesse militaire et ecclésiastique; et, à cause de la différence de position; les circonstances qui commandaient l'émancipation des serfs firent plus encore pour l'importance croissante de la bourgeoisie. Ses progrès se manifestèrent par la différence d'attitude que prirent ses représentant au parlement. Ceux-ci, dans le principe, se rendaient avec répugnance à l'ordre qui les sommait de venir déclarer si les communes pouvaient ou non supporter telles charges ou telles taxes. Ils joignirent à l'expression, d'abord tout-à-faithumble de leur avis, des pétitions tendant à le motiver ou à le restreindre. L'usage de ces pétitions s'établit, et devint, à l'insu des boungeois, un commencement de participation à l'autorité législative en matière d'impôt. Au lieu d'un simple avis, ce fut des lors un consentement qu'ils donnèrent. L'époque à laquelle le français, qu'ils n'entendaient pas, cessa d'être parlé dans le conseil annuel des trois ordres, fut sans doute celle où il leur fut permis d'accorder en connaissance « de cause. Un pas de plus fut marqué par la séparation du parlement en deux chambres : l'une composée du haut clergé, des comtes et barons convoqués par lettres royales; l'autre de petits feudataires réunis aux bourgeois des villes, élus par leurs pairs. Dans le parlement, ainsi divisé; l'élément aristocratique prévalut constamment durant le cours des guerres extérieures et des troubles civils

qui remplirent le quinzième siècle. Ce fut en ce temps la chambre haute qui, jouant, en vertu de sa composition, le rôle d'une diète féodale, fit et défit tant de rois, exigea le serment des uns, prétendit régler la conduite des autres, sévit contre leurs ministres, leur en imposa de son choix, et, en un mot, créa contre la royauté tant de précédens, qui plus tard devaient la perdre. La chambre basse, se laissant conduire à ces attaques qui ne lui importaient point encore, s'attacha à l'attribution unique de consentir l'impôt. Le droit de le discuter sous ses plus hauts points de vue lui vint avec l'importance de fait que donnaient à ses membres l'habileté financière acquise dans le ménagement des intérêts privés. En 1355, la chambre basse avait déjà assez de liberté pour oser dire que la part des communes dans les charges publiques était trop forte, et pour demander ce qu'elle n'obtint pas, que les revenus du clergé fussent appliqués aux dépenses générales. Vers l'an 1470, la guerre des deux roses, si ruineuse et si meurtrière pour l'aristocratie, touchant à son terme, le protocole de tous les actes parlementaires commença à être rédigé ainsi : « Accordé par le roi et par les seigneurs avec le « consentement des communes. » La von sentement

II. Ce fut avec ce consentement que Henri VII, 1485. le premier des Tudors, monta sur le trône; et il s'y maintint, non parce qu'il réunit en sa personne

1485 les droits des deux branches rivales, mais parce 500 qu'il se trouva l'homme nécessaire à l'accomplissementid'une révolution que la désastreuse querelle des deux noses savait préparéen Plus d'un million d'hommes avaient péri dans cette guerre de trente ans, la mortalité avait été suntout considérable parmi les hommes de noble origine (13), ceux dui survivaient étaient à demi ruinés : ainsi les forons sociales ne résidaient plus dans reste aristocratie naguère propriétaire exclusive du sol. Par le fractionnement des grands domaines, elles passaient icla petite moblesse, aux bourgeois, qux habitana den exampagues, prompts 13-1200 uérir tout ce que les grande seigneurs ne pouvaient plus conserver. Quantian pouvoir politique ula haute noblesse en était déchus en mêmeutemps que della richesse territoriale; ce n'étajent pas les communes désanies, s'ignorant elles mêmes, éprouvant le besoin d'obéir avec sécurité et non encore le désir d'administrer pour elles et par elles, qui pouvaient songer à exercer ca pouvoir : à la royauté seule convenait cette ambition, et pour la réaliser, l'alliance autrefois méprisée par Richard IL s'offrait à Henri VII rendue possible par le temps. Hl'accepta, la comprit, et fut tout-puissant.

RECARD LIGHT ERROR BLAD

<sup>1.</sup> Dans le parlement convoque l'année qui précéda la guerre des deux ruses, einquante-trois, pairs, quiré los évaques, avaient siégé dans la chambre haute. Il n'y en eut que vingt-cinq dans le premier parlement de Henri VII, mais par de nouvelles creations le mema roi porta ce dombre à quarante de se de connecte de consult

Nourri dans l'anarchie féodale, ce roi l'avait 1485 prise en haine. Il fit des lois pour hâter la dis- 1509. solution de la société conquérante. Il permit aux grandes familles de se défaire de leurs domaines malgré les substitutions dont ils étaient chargés; il donna des emplois à ceux qui par besoin d'argent se dessaisirent; il essava de ruiner par des procès ceux qui voulurent conserver. Il arma contre eux le fameux tribunal connu sous le nom de chambre étoilée, et se fit adjuger par lui les grandes fortunes qui l'inquiétaient. Il défendit aux nobles ces nombreuses troupes de gens portant leur livrée, et qui devenaient des armées dans leurs coalitions rivales l'une de l'autre. ou ennemies de la royauté. Non seulement il permit aux petits feudataires et aux bourgeois d'acheter à vil prix les dépendances des anciens manoirs, mais il leur prêta souvent pour faire de semblables acquisitions ou pour les soutenir dans leurs entreprises commerciales. Il employa grand nombre d'architectes, non plus par corvée comme ses prédécesseurs, mais par des choix, prix d'une émulation nouvelle. Les monumens de son temps prouvent qu'au lieu de la journée de travail il commença à payer le talent. Sous lui les parlemens furent tenus dans l'abaissement, mais cette institution était encore tout aristocratique et bien éloignée de devenir menaçante comme populaire. Les condamnations décimaient et ruinaient la chambre haute; la chambre basse, à

1509 l'ouvrage de cette reine Appliquée comme son 1603. père à régénérer, au profit de la couronne, l'aristocratie dépouillée et punie par son aïeuly ses rigueurs furent pour les classes movennes, qui menaçaient de devenir prépondérantes. Elle eut assez d'énergie et d'habileté pour les faconner à la société monarchique, avant qu'elles arrivassent à songer que la société féodale pouvait être mieux remplacée. Pour éviter avec elles les démêlés en parlement, elle leur demanda rarement des subsides, et, par de continuelles aliénations de domaines, appauvrit la couronne, tandis que la hardiesse, la nouveauté, le succès des spéculations commerciales, élevaient la nation à un degré de splendenr inconnu jusqu'alors. Les déprédations, appelées bienveillances, prises, régies, pourvoyances, n'arrêtèrent pas dans cette direction la vigueur qui surabondait; mais les lois tyranniques faites sous les règnes précédens contre l'aristocratie, empêchèrent cette même vigueur de se reporter sur les affaires d'état, et de demander compte des profusions de cour qu'elle nourrissait. Dès les premières années du règne qui suivit, on put juger combien la despotique fille de Henri VIII avait froissé les esprits de son temps; mais ce furent les consciences qui se plaignirent et parlèrent comme il convenait. Laissant là de vaines doléances, elles attaquèrent le pouvoir royal dans sa source et dans ses abus.

III. Comme si, dans cette histoire, chacune des 1509 époques marquées bab trioppogrès portaitren elle 1603: le germeulus progrès uni que suivre pris contrage ansuration describes advected and interest and an artifact and artifact and artifact and artifact and artifact and artifact and artifact artifact and artifact and artifact ar le pouvoirlidogal y deulementait ries refforts sque ple pouvdis reval avaitabli-mêmes flits pour se gradio absoluszBenri VIII. galotus d'un plesgé vespecté; segment quertie de centre le composition de la composition della c poursifiarche abientide consitue tent and the consideration poussé by intermental la constitue de la const della entimperedecentementaliticantitadua'el iup de l'Église, La hiérarchie ecclésiastique s'étaitien 1534. partie l'conservée avec ses grandsubiens 1388 en recompaisant sla suprématie religiente ser mano clamatub eligin faillibilité la suprunt que la clarature de l'appendit de la company d athorida seller sile based in the selection of the care in the control of the con célibat jibgardan tousés simmunités et uses dimes y s'était soumliss Les ordres religieux avaient régistés fortade leura immenses richesses et de la superu stition des peuples sellen : VIII deur avaivante vél leurs sleaux établissemens, leurs antiques et (sabi) sibles: domaines; leurs trésurs; souit de dege pleurs; d'aumônes allustresset du tribut populaires dest indulgences. De ces dépouilles it avante unichie ses

fille de Renn i ill mast woss- ses esprits de sor of De soixente deux pairs ecclésiastiques, tuende six durent chieros sés de la chambre haute. Le nombre des lords temporels fut porté sous le Meme regue firefith cinquante un. Le nombre des chevallels des courtés idans de se propietes de la contraction de la contract vingts; celui des députés des villes et hourgs, avant droit d'élires; était extremement variable; le pouvoir commençait à craîndre leur présence.

1509 courtisans de la chambre haute et les patiens ac-1603, quéreurs de la chambre basse; il avait appuyé par-là sa réforme sur une base temporelle inébranlable, sur les intérêts d'un tiers des propriétaires de ce temps. Mais en faisant imprimer l'Ancien Testament, défendu par l'Église romaine, en livrant au mépris et à l'horreur les fourberies et les turpitudes monacales, en raisonnant contre ceux que leurs scrupules arrêtaient aux portes de la nouvelle Église, il avait fait naître ou favorisé à leur naissance des vœux de réforme plus énergiques, et s'était vu bientôt dépassé par des sectaires qui, la bible à la main, demandaient l'abolition de l'épiscopat, condamnaient la suprématie religieuse dans un roi comme dans un pape, et de l'ancienne constitution ecclésiastique ne voulaient conserver que le sacerdoce : c'étaient les puritains ou presbytériens a la pop tramampild

Aidé de la chambre haute, le protectorat soutint contre eux à la fois et contre les catholiques, sous la minorité du fils de Henri VIII et de Jeanne Seymour, l'œuvre royale compromise à sa naissance par ses propres moyens. La persécution qui tuait et dépouillait, sous le nom général de non-conformistes et sans acception de croyances, ceux qui refusaient de reconnaître la suprématie religieuse du roi, arracha à tous les hommes de sectes diverses réunis dans une résistance commune un cri de justice. Ce cri, liberté de conscience, fut à leur insu la première déclaration d'un principe

toujours invoqué par les sectes persécutées, toujours violé par elle dans leurs triomphes passagers.
On vit pendant le protectorat un soulèvement
populaire, à la fois puritain et catholique, proclamer le droit des croyances. Un tanneur, chef
de la révolte, disait dans son appel aux armes,
qu'aucun homme ne pouvait imposer aux autres
ses doctrines et son culte. Les mêmes proclamations
mélaient pour la première fois les attaques politiques à la plainte religieuse; elles disaient qu'il
fallait faire sortir les communes de leur avilissement et les affranchir de la tyrannie des riches.

A l'avenement de la reine catholique Marie, l'esprit de réforme religieuse, qui devait tirer de la bible tant de redoutables argumens contre l'ordre politique, se manifesta plus énergiquement encore; les puritains écrivirent et soutinrent publiquement que la fille de Catherine d'Aragon et de Henri VIII ne pouvait régner, parce que l'Ancien Testament avait dit:« le roi sera choisi parmi les frères. » Le parlement fut obligé de déclarer que les prérogatives royales étaient sous une reine les mêmes que sous un roi. La contre-révolution religieuse de la reine Marie fut un autre pas vers la révolution politique. Toute puissante qu'était cette reine par ses alliances sur le continent et par son mariage avec Philippe II, elle ne put amener le parlement à décréter le rétablissement du catholicisme sans rendre à ce corps une partie de son ancienne importance? son père lui avait trans-

15% mis la suprematie religiouse unité à l'arbitraire 1665 pofffique, sene compit cette duite de la voionte Tours of the control base à la suprématie religieuse, il lui failet allénersand and the property of the safe and the westand landing relieve that the continuor of the some ्रभीने । तम्माना हिन्द्र हेन्स्र हेन्स्र हेन्स्र हेन्स्र हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र हिन्द्र हिन्द stastiques of let astreonite nita; postriate and ornes exten निर्मारे से प्रमुख्य के स्वतिक विकास के सम्बद्धान के समिति મુક્તાના કરાઇનું માર્કા પ્રાથમ કાર્યા કરતા કરતા કરતા કરતા કરતા માર્કા તેલું મુખ્ય કાર્યા કરતા માર્કા casuon en partentent, les movemmes de la challouce nature of obest few polytom is a tyling see that the construction of the construction ાનાં મુંદ્રિક સ્ક્લાયકાર્ય મારુ તેને કેમ કેલ ખેતુક કરો કાલેટા કે કેસ્સ Hardes, uside the property of the rest series of the serie P. Sates of the Party of the Pa Security design of the states of the state of the security of interelsattivas la pilos energique entilalia Palute, la dolla a conquat presque en tiere: Des l'aimee 1571, la Heiziettie du Vegne d'Étisabeth, la chatha bre base parat en majorite composée d'ennemis de la prelature un membre, puritain declare dethanda une reforme religieuse plus complete; sa motion ne for pas discutée, et la reine lin fit signifier de ne plus paraître à la chambre! Il chat dispose à obeir à cet ordre, mais sent son absence, ses amis soutinrent qu'un député; pout encoutir le déplaisir de la reine, ne pouvait perdre le caractère dont il était reveru par élection. Un'débat

très-vif s'engagea sur les privilèges de la chambre 1509 basse, et la cour fut forcée de céder; le membre 1603. exclus fut couvert d'applaudissemens lorsqu'il base à la suprémaine religiouse il livregit duiver

Cette manifestation et d'autres du même genre contribuèrent autant que l'orgueil naturel d'Élisabeth à lui inspirer l'aversion des formes parlementaires, Les puritains écrivirent contre elle, et, tout persécutés qu'ils étaient, lui firent une guerre active par la presse légale, puis, lorsque celle-ci fut enchaînée, par la presse clandestine. Le tribunal religieux appelé haute commission, et le tribunal politique si redouté sous le nom de chambre étoilée, connurent indifféremment des délits que constituaient ces attaques: on fut coupable de haute trahison pour professer les croyances puritaines, et coupable de sacrilège pour blâmer les actes du gouvernement de la reine. Le pouvoir ne défendant plus ses deux grandes attributions temporelle et spirituelle par l'arme propre à chacune d'elles, mais frappant de toutes deux à la fois, la confusion devait passer des sévices dans les refus d'obéissance. Le prosélytisme des saintes écritures s'étendait; la nation. plus instruite, devenait plus raisonneuse; l'expérience de tous les jours prouvait que le dogme de la suprématie religieuse ne se soutenait que par ce que la tyrannie politique avait d'excessif. Ce n'était donc plus que du renversement de celle-ci que les partisans de la réforme pure devaient espérer le triomphe de leurs convictions, mote li trob pretora 1509

L'œil perçant d'Elisabeth n'envisagea point 1603. peut-être dans ses plus audacieuses nécessités la situation des non-conformistes protestans; cependant, elle vivante, ils commencerent à dire que les rois, aux veux de Jésus-Christ, n'étaient pas plus que le dernier de leurs sujets; que si leur suprématie religieuse dérivait de leur autorité politique, cette souveraineté sur les personnes et sur les consciences n'était écrite nulle part dans la loi divine. A ces blasphèmes encore obscurs Élisabeth concut les vives alarmes qui troublérent ses dernières années; mais, prudente, elle n'essaya point de raisonner contre ceux qui opposaient les textes de l'Écriture aux textes de ses ordonnances, lois humaines, disaient-ils, et, comme telles, sujettes à l'imperfection commune. odes provinciaux et guands conciles. Ces diverse-

IV. Toutefois, la royauté ne pouvait être longtemps attaquée dans son origine sans qu'il lui importât de se définir. La loi brutale de la force ne lui suffisait plus comme sous Henri VIII; il fallait qu'elle se fit une théorie savante dans l'ordre de considérations sur lequel l'esprit d'examen commençait à s'exercer. Ce dangereux partage échut au fils de Marie Stuart, appelé à succéder à Élisabeth, et tout ce que la nature lui ayait donné de bavardage et d'amour pour les subtilités de la théologie, il l'employa à provoquer la discussion partout où Elisabeth s'était efforcée de l'interdire. Jacques Ier réunissait à la couronne d'Angleterre

celle d'Écosse, déjà pesante pour sa tête. Or, ce que voulaient en Angleterre les partisans de la réforme pure, Jacques l'avait laissé établi dans son royaume d'Écosse. Ici la réforme religieuse, venue du peuple, avait été beaucoup plus énergique qu'en Angleterre où elle était l'ouvrage du monarque. Les réformateurs écossais, disciples de Calvin, avaient d'un même coup renversé la domination papale et la hiérarchie ecclésiastique. Le pouvoir royal avait lutté vainement contre eux sous la veuve de Jacques V, sous Marie Stuart, et pendant la minorité oragense de Jacques VI. Celuici, maintenant roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier, avait été forcé à souscrire en Écosse à la ruine de l'épiscopat et à l'établissement d'une nouvelle Église, constituée en presbytères, synodes provinciaux et grands conciles. Ces diverses assemblées, liées entre elles dans un certain ordre de dépendance, avaient ainsi formé dans l'Etat une sorte de république religieuse, ayant les chaires pour tribunes, les églises pour places publiques, et pour loi l'Ancien-Testament commenté au profit des faibles contre les forts. Depuis lors, en Écosse, les grands et les rois n'avaient cessé d'être anathématisés, non comme gouvernant mal, mais comme donnant le scandale des impiétés et des mauvaises mœurs.

Les puritains anglais allaient déjà plus loin, la persécution et l'état plus avancé de la civilisation les ayant conduits à un examen plus hardi et plus

1603 éclairé Lorsqu'ils virent arriver Jacques III, ils 1621, s'imaginèrent, que cet avénement allait étre pour eux une ère religieuse, et, dans les joies de son installation, l'assaillirent de pétitions en fayeur du culte écossais. Mais lui, connaissant déjà la tendance des doctrines, presbytériennes, « Allez, dit-il aux puritains anglais, votre culte s'accorde avec la monarchie comme Dieu avec le Diable Saus évêques point de roi, » Ainsi, loin de vouloin souscrire à la ruine de l'épiscopat en Angleterre, il forma tout d'abord le projet de le relever en Ecosse; et d'établir dans ses deux royaumes le culte anglican. Pour amener les deux nations à cette uniformité religieuse, il partit de son droit divin, mot nouveau pour les Anglais, et pendant tout son règne il disserta pour leur enseigner ce qu'ils devaient entendre par là; il distingua entre les rois in abstracto, à qui il était permis de tout faire, et ceux in concreto, obligés, disait-il, à gouverner selon les lois du pays, mais obligés seulement par leur conscience. Il voulait bien être un roi de cette dernière sorte, mais qu'on ne lui demandât rien de plus; car, disait-il encore, contester le pouvoir des rois, c'est disputer le pouvoir de Dieu.

Les évêques se firent les champions de sa doctrine, empressés d'accorder au pouvoir royal coqu'ils désiraient obtenir de lui pour eux-mêmes. La suprématie religieuse des rois commençait à leur peser; pour s'affranchir de la dépendance qu'elle leur imposait, ils s'essayèrent à lire dans la

loi divine leur droit recht pres de celui que Jac- 1603 ques s'attribudt. Facques leur perhit ces hautes 1621. prétentions (Pour mieux lutter contre les progres des docteines presbytériennes, il thi conveniant de faire descendre d'ane source commune l'autorité desirbis et delle des éveques. Leur aggrandissement politique, leur participation plus ample aux emplois élevés, étaient une conséquence de ce système, mais en même temps une grave offense pour les lords temporels qui siègealent avec eux à la chambre hauter Pour soutenri sa ridicule creation. Jaoques innovait en même temps dans l'Eglise anglicanes il ne voulait que marquer plus fortement la séparation entre la réforme de Henri VIII etacelle ides puritains; mais tous ceux qui tent naientà l'Eglise anglicane s'écrièrent qu'il voulait revenir à l'idolâtrie romaine. On entendait par la le catholicisme : et tout récemment la conspira." tion des poudres avait rendu ce culte à jamais exécrable pour toutes les classes de la nation!

Quant à la chambre basse, dont l'aversion pour la prélature s'était déjà manifestée sous le règne précédent, Jacques ne l'eut pas plus tôt entretenue de sa doctrine du droit divin, qu'elle se jeta dans ce nouveau champ de discussion, enflammée de zèle et, par l'exemple du monarque, pieusement excitée à raisonner sur les titres moraux de la royauté. Les chauds presbytériens firent long-temps montre d'une vaine science pour s'élever jusqu'aux insaisissables arguments de Jac-

1621. lèges de la chambre basse, tels qu'elle les avait inscrits sur ce registre, et dès lors il passa pour établi dans la constitution que « les communes assemblées en parlement avaient droit de déliberer sur les affaires urgentes et difficiles concernant le roi, l'état, la défense du royaume et de l'église d'Angleterre; — qu'elles étaient appelées à faire les lois, à les maintenir, à redresser les griefs et abus de toute sorte qui pouvaient se rencontrer dans le royaume; -que sur toutes ces choses chaque membre du parlement avait le droit de parler, proposer, discuter et conclure comme il lui convenait; — que les communes ássignaient elles-mêmes à leurs délibérations l'ordre qui leur plaisait; — que nul membre, pour sa conduite dans la chambre, ne pouvait être censuré ou puni que par la chambre elle-même; - que nui membre ne pouvait être force sans l'autorisation de la chambre à répondre au dehors sur ce qui' s'était passé dans les délibérations auxquelles 'il' avait pris part. »

V. Ce fut sous l'empire des mêmes circonstances qui avaient forcé Jacques, lá dernière année de sa vie, à aliéner cette immense portion du pouvoir absolu, c'est-à-dire au milieu des embarras causés par une administration en désordre, les dispendieux caprices du favori Buckingham, ministre odieux à l'Angleterre, et le mauvais succès d'une guerre follement entreprise et plus mal con-

duite, que Charles I" assembla son premier par- 1691 lement. Les communes n'hésitèrent point, suivant 1628. leur droit récemment reconnu, à demander compte de l'état des affaires, tant extérieures qu'intérieures. Ce droit, Charles hésita d'abord à le leur contester; mais bientôt mécontent, il se décida à gouverner seul, ordonna des levées de taxes, rétablit les monopoles abandonnés en, partie par son père. Il avait accepté sa doctrine du droit divin, ses plans en faveur de l'épiscopat; mais, plus sérieux et plus ferme, il voulut ime poser en maître ce que Jacques avait tenté d'établir en sophiste. Du moins, jusqu'à lui, les rois absolus avaient su retenir dans leurs intérêts ces magis, trats qui dans les tribunaux d'exception, les hautes cours de Westminster et les cours inférit rieures, sanctionnaient le despotisme en condampant jusqu'à la plainte élevée contre lui Ils. formaient un corps redoutable malgré sa corruption, touchant à la noblesse par ses richesses, placé par ses lumières en avant de la bourgeoisie. Charles, en introduisant les évêques dans les hautes fonctions judiciaires jusqu'à exclure près de la moitié des laïques qui les exerçaient autrefois, tourna contre son gouvernement cette habileté long-temps exercée à torturer toutes les lois au profit du despotisme, à mettre les fictions judiciaires à la place de la justice.

Les mécontentemens des jurisconsultes s'ajoutèrent donc à ceux des grands seigneurs, ennemis anglicans, nobles et bourgeois, aux vœux éclairés

d'une société qui commençait à méditer les anciens, à goûter le génie de Shakspeare, la science de Bacon, les arts de la moderne Italie, enfin au besoin de sécurité qu'éprouvaient les puissantes compagnies commerciales, déjà rivales des Hollandais et des Espagnols dans les deux Indes. A la tête des ennemis religieux du pouvoir absolu, et contre les évêques et les aveugles courtisans qui retenaient la royauté sur cet écueil, on vit alors se former une aristocratie légitime, celle des talens, des lumières et du patrionisme relevés par la naissance ou la richesse, convenablement placée pour servir d'organe aux întérêts nationaux, parlant au besoin le langage de la cour, et pouvant traiter avec elle d'égale à égale. La portion éclairée de la chambre haute, et la portion riche et titrée de la chambre basse, représentèrent dans le par-1628. lement de 1628 cette puissance formée d'élémens nouveaux et de forces anciennes, qui de l'état passaient à la nation. Peu importait que Charles Ier, convoquant malgré lui ce parlement, et lui déclarant son indigence, ajoutat qu'il savait comment trouver de l'argent, et n'en demandait que pour témoigner sa royale condescendance! les attributions des communes étaient maintenant définies, et c'était au peuple à les faire reconnaître en exercant ses propres droits, en se refusant à payer les taxes non consenties par les

communes. La fameuse pétition des droits fut, à 1628 cet égard, une recommandationadressée au peuple; 1640. elle fut pour les libertés nationales ce que l'acte de 1621 avait été pour les privilèges des communes. Ses nombreux considérans établissaient par une longue énumération d'anciens actes et statuts, qu'on ne réclamait point une chose nouvelle, et la réclamation elle-même était l'expression de ce que voulaient le plus impérieusement à cette époque les intérêts et les besoins de l'Angleterre.

« Nous prions le roi, disaient les communes, de bien vouloir que désormais personne ne puisse être forcé de faire ou accorder aucun don, prêt, bienveillance, taxe ou autre charge semblable, sans un consentement commun par acte de parparlant an besoinde languande la cour, et tremela

Que personne ne puisse être cité pour répondre ou prêter serment, ni être emprisonné ou autrement molesté ou inquiété, pour la même cause et pour cause de refus; autro 8co al ab anamal

«Qu'aucun sujet libre ne puisse être emprisonné ou détenu, sans avoir été cité pour répondre suivant les dues formes de la loi;

Que les soldats et matelots cantonnés dans différens comtés, et logés dans les maisons malgré les habitans, soient retirés, et que le peuple ne soit plus exposé à cette charge;

« Oue les commissions et tribunaux d'exception soient abolis, et que dans la suite il ne puisse plus en être établi de cette nature : et tous ces ar-

1628 ticles, nous les demandons comme les droits et 1640. les libertés du royaume, priant humblement Sa Majesté qu'il soit ainsi fait avec son bon plaisir, et que désormais les ministres et officiers qui la serviront soient obligés de se conformer aux lois et statuts qui établissent les susdites libertés. »

La chambre haute approuva cette déclaration; le roi la sanctionna d'une manière équivoque; mais sur le bruit répandu qu'il voulait gagner du temps, et que son ministre Buckingham négociait pour faire venir des troupes d'Allemagne, les passions qui animaient les rangs inférieurs de la chambre basse éclatèrent; elles retentirent au dehors, émurent le peuple, et menacèrent la cour, surtout le favori Buckingham. Sous le règne précédent, ce ministre voulant perdre un rival avait poussé les communes à demander son accusation, suivant un droit qu'elles n'osaient prendre encore; elles se servirent ici de ce droit contre lui-même. Charles intervint en ordonnant la dissolution du parlement; il traita les communes d'assemblée factieuse, déclara qu'il regarderait désormais comme une insolence toute réclamation pour une convocation nouvelle. A quelque temps de là, Buckingham fut assassiné; ce fut un de ces crimes pour lesquels il se rencontre des ames fortes quand les nations ne peuvent se faire justice par les lois. Charles n'en jugea point autrement, témoin des joies qui éclaterent.

Cependant avec Buckingham finit un système

de désordres, de prodigalités, de violences sans 1628 but, aussi contraires aux intérêts qu'aux inclinations de Charles. Encore jeune, estimé par ses mœurs, parlant de l'autorité royale non en tyran, mais en homme épris des majestés d'un rang qu'il croyait l'état même; égaré par les préjugés du sang, mais obligeant ceux qui l'approchaient à reconnaître en lui de meilleures intentions; intéressant par ce qu'il y avait pour lui de fâcheux et de difficile dans une situation qu'il ne s'était point faite, mais que les violences et les fautes des derniers règnes lui avaient préparée; trouvant enfin une sorte d'excuse dans ce que les réclamations des communes, appuyées sur des faits anciens, offraient de contraire aux habitudes d'un temps moins éloigné, il trouva dans les rangs même de l'opposition des hommes qui se dévouèrent à gouverner après Buckingham, et à lutter contre les mécontentemens publics. Thomas Wentworth fait comte de Strafford, un de ceux dont l'éloquence avait le plus brillé dans la discussion du bill des droits, fut de ce nombre. S'armant tout à coup de résolutions étranges, séparant le roi de la cour, voulant tout faire pour lui, rien pour elle, ignorant peut-être que pour restaurer la prérogative royale il faudrait trahir le pays, il entra avec ardeur dans un plan de gouvernement qui provisoirement écartait la représentation nationale. Mais quand l'état des esprits et l'absence de moyens matériels lui eurent appris que ce

1628 système était impraticable, il se roidit avec une de la fatale vigueur de caractère contre les difficultés qui venaient des hommes et des choses; il adopta toutes les conséquences d'un parti pris. L'archevêque Laud entra dans les mêmes vues avec le même emportement, et de plus se chargea d'opérer dans le culte anglican les changemens commencés par Jacques Ier, et désirés par les évêques et le roi.

Aux taxes ordinaires arbitrairement levées, aux anciens monopoles tous rétablis, furent ajoutés de nouvelles taxes, de nouveaux monopoles étendus jusque sur les denrées de première nécessité pour le peuple; puis d'autres expédiens, tels que les compositions pour l'ordre de chevalerie, les vérifications des titres de propriété, vinrent au secours du trésor. Une armée de collecteurs de taxes, d'inspecteurs, de juges subalternes, faisait exécuter les ordonnances royales. Tous les non-conformistes protestans, et jusqu'aux anglicans, déclarés contre les nouvelles cérémonies, étaient obligés de se rendre aux églises. La haute commission, la cour du nord, la chambre étoilée, dictaient, par de nombreuses condamnations, l'obéissance au roi et aux évêques; les paroles dites contre eux étaient punies comme les écrits; les refus de prêts comme la vente ou l'achat des denrées soustraites au monopole. La masse de la nation poussait loin la patience, à cause de l'inutilité bien sentie des demi-tentatives et de la dif-

ficulté qui se trouve à passer de la soumission à 16.8 la révolte. Cependant deux sortes de résistances 1650. individuelles, l'une religieuse, l'autre politique, ne cessaient de prouver l'énergie des besoins et des sentimens auxquels on faisait violence. La première, plus populaire, plus audacieuse, et comme assurée de son avenir, fut signalée par les procès de Lilburne, Prynne, Bastwick, Burton, mutilés indignement aux yeux du peuple; la seconde, celle des classes riches, plus mesurée, plus respectueuse, calculant entre les maux présens et des excès prévus, fut représentée par le mémorable refus de Hambden. Ce fut d'Ecosse enfin, du foyer des doctrines presbytériennes, que partit, après neuf années de souffrances communes aux trois royaumes, le coup qui devait renverser la tyrannie.

Le cri d'insurrection s'éleva de l'église même où fut fait le premier essai de la liturgie anglicane. A ce cri, point de pape, point d'évêques, toutes les classes de citoyens accoururent à Edimbourg, et, dans un conseil commun, fut dressé et signé le fameux covenant, par lequel tous nobles, bourgeois, prêtres, habitans des campagnes, s'engageaient à ne jamais souffrir en Ecosse l'établissement de l'épiscopat, comme aussi condamnable que le papisme, comme aussi ennemi des libertés nationales. Pour soutenir ce serment, les Ecossais organisèrent une belle armée, qui se disciplina promptement sous les ordres d'officiers for-

més au métier des armes dans les guerres continentales. L'activité de Strafford, venu d'Irlande en hâte à la nouvelle de ce soulèvement, ne put l'étouffer à sa naissance; encore les troupes qui furent réunies et portées vers la frontière d'Ecosse se montrèrent-elles atteintes du mécontentement général. Deux années se passèrent en vains efforts, en menaces, en intrigues pour détruire la ligue écossaise, ou pour soulever contre elle les vieilles animosités de l'Angleterre. On crut intéresser le parlement à la cause du pouvoir en faisant grand bruit d'une correspondance entre les covenantaires écossais et le gouvernement de France. Le parlement fit une courte réapparition dans laquelle il se montra froid sur les outrages dont se plaignait Charles, et ne parla que des griefs du peuple. Laud et Strafford, incapables, comme disait ce dernier, de cajoler la mauvaise humeur des adversaires de l'autorité, usèrent opiniâtrément des dernières ressources, et, quand ils n'y tinrent plus, consentirent à une convocation ré-1646. gulière du parlement. Déjà les Ecossais avaient franchi la frontière. Bien reçus, et annonçant par leurs manifestes qu'ils ne voulaient que porter aux pieds du roi leurs justes plaintes, qu'ils venaient en frères délivrer les Anglais de la tyrannie des évêques, ils se conduisaient en tout d'après leurs déclarations. Or, depuis le parlement des droits, le roi avait tout réduit entre lui et son peuple à une question de force; le parlement ayant maintenant

pour armée les insurgés d'Ecosse, tandis que le 1650 roi n'avait ni troupes dévouées, ni argent pour 1651. les payer, une grande révolution était opérée par ce seul fait : le pouvoir absolu n'existait plus.

VI. La royauté restait encore, impuissante et résignée; le parlement qui s'ouvrait allait être chargé de lui assigner des limites; travail périlleux. Il l'aborda avec confiance, sûr de ses intentions, ne doutant pas de ses lumières. D'abord il mit en cause le régime qui pesait depuis onze années sur l'Angleterre. Les ressentimens de la nation, la dignité de la chambre basse insultée dans la plupart de ses membres demandaient, disait-on, une réparation éclatante, l'avenir un grand exemple. Quarante comités se mirent avec ardeur à la recherche de tout ce qui s'était fait contre les lois; des milliers de pétitions et de récits adressés aux comités vinrent les éclairer et les presser dans l'instruction de ce vaste procès. Des actes flétris on passa à la punition des agens de toute sorte qui les avaient commis, et qu'on désigna sous le nom général de délinquans. Strafford et Laud étaient de trop grands coupables pour être épargnés, Strafford surtout, le plus haï comme le plus ferme, d'ailleurs comme transfuge. Mis en jugement, il se défendit lui-même. Rare puissance d'un talent oratoire autrefois cher au peuple! Il embarrassa les jurisconsultes en se couvrant des mêmes lois qu'il avait foulées aux pieds; il arracha des larmes,

1640 lui qui s'était tant de fois montré impitoyable. 1641. Ces derniers et sublimes efforts rendirent son ancienne vertu plus regrettable, mais ne le sauvèrent point; Charles laissa exécuter la sentence qui le condamnait à mort. De tous les consentemens qui déjà lui étaient demandés, c'était le seul qu'il ne lui fût pas permis d'accorder.

Quand Strafford eut payé de sa tête les courts triomphes qu'il avait donnés à l'autorité royale, elle à son tour resta en prise, et perdit bientôt plus qu'elle n'avait usurpé. L'abolition des monopoles et des taxes arbitraires, la condamnation des compositions de chevalerie et des empiétemens des foréts royales, la suppression de tous les tribunaux d'exception, tant civils que religieux, la rébabilitation de tous les citoyens qu'ils avaient condamnés, déclaraient assez haut que la royauté ne pourrait désormais aucune de ces choses. Restait à déterminer ce qu'elle pourrait constitutionnellement encore; et c'était là qu'une imprévoyance bien naturelle allait être commise. On sentait le besoin de fixer la prérogative royale; on prit une voie pour l'autre; on se mit à aggrandir le pouvoir du parlement; on voulut qu'il pût s'assembler tous les trois ans au moins; que lui seul pût s'ajourner et se dissoudre; qu'il votât les subsides et surveillât lui-même leur emploi; qu'il intervînt dans les affaires jusque-là considérées comme du ressort du conseil privé; qu'il eût part à la nomination aux fonctions judiciaires, et à l'autorité des évêques et du roi dans

l'Eglise; qu'il pût au besoin faire des ordonnances ayant force de loi; enfin, qu'il disposât des forces militaires du royaume. Cette dernière prétention était la ruine entière du pouvoir royal. Aussi, arrivé à ce point, Charles refusa la sanction qu'il avait accordée sur tout le reste.

Les circonstances de ce refus étaient fort. graves. L'Irlande entrant tout à coup, suivant ses intérêts particuliers, dans le mouvement révolutionnaire qui entraînait l'Ecosse et l'Angleterre, venait de massacrer quarante mille An- 1541: glais, soldats, employés ou colons, qui pour elle représentaient à la fois la tyrannie intérieure et le joug étranger. L'Irlande était catholique; on accusait le roi de tendance au papisme; les quarante mille Anglais égorgés étaient protestans; l'insurrection irlandaise, expliquée par des gens prévenus, semblait ainsi n'être qu'un forfait papiste; et le roi, qui perdait par elle tout ce que Strafford avait fait pour lui en Irlande, semblait l'avoir excitée sous main. Comment lui confier alors le soin de faire rentrer les révoltés dans l'ordre? C'était pour cela que le gouvernement voulait disposer des milices.

Le roi tint ferme; alors commença entre lui et le parlement une guerre de déclarations et de messages qui devait prouver bientôt l'impossibilité de s'entendre. Dès le début, une menaçante transformation parut s'être opérée dans l'esprit du parlement; les premiers meneurs des deux

1641 chambres, ceux dont le bill des droits était l'ou-1643. vrage, avaient trouvé dans l'ancienne constitution de quoi renverser et punir la tyrannie de Strafford, mais non ce qui pouvait prévenir le retour decette tyrannie. Aimant encore la royauté, voulant conserver l'épiscopat comme son appui nécessaire, ils rédaient à regret à la nécessité de s'emparer de tous les pouvoirs, seul moyen selon eux d'examiner à l'oisir quels étaient ceux qu'il convenait de laissorà la couronne. Tant que Charles s'était prêté à deur réforme politique, ils l'avaient poursuivie sans trouble de conscience; mais quand il fallut vaincra sa résistance sur le bill des milices, beaucomod'entre eux s'arrêtèrent; les autres, plus compromis ou plus passionnés pour leur but, recherchés encore pour leurs talens, continuèrent à marcher avec la nation, mais partagèrent leur influence avec le parti, plus nombreux dans le parlement, qui prenait ses conventions religieuses pour des lumières, qui voulait la réforme autrefois espérée de l'avénement de Jacques Ie, et que l'insurrection d'Irlande autorisait à attaquer l'épiscopat, désormais confondu avec le papisme. L'énergie de cette nouvelle majorité se signala par l'acte connu sous le nom de Remontrance, acte beaucoup moins dicté par l'espoir d'obtenir le consentement du roi sur le point alors en discussion, que par le désir d'animer le peuple contre une résolution qui paraissait irrévocable.

Le parlement déclarait l'existence d'un parti.

ennemi de la nation, et composé des papistes, des 1641 évêques, de la portion du clergé qu'il qualifiait 1643. de corrompue, des courtisans, des conseillers du roi, et autres gens mal intentionnés. Il exposait en grand détail, et avec un langage plein de haine, tout ce que ce parti avait fait contre la religion et les libertés du pays, sous le ministère de Buckingham, puis sous celui de Laud et Strafford. Il disait avec complaisance tout ce que lui-même, depuis sa convocation de 1638, avait fait, avec l'assistance de Dieu, pour réparer les maux causés par la tyrannie, extirper les abus, établir le règne des lois, et tirer le roi des embarras de toute nature où l'avaient jeté ses mauvais conseillers. Il parlait de ses propres pouvoirs, tantôt comme d'usurpations momentanées et rendues nécessaires par les circonstances, tantôt comme d'attributions légitimement exercées; enfin il exposait ses vues ultérieures :

Touchant la religion—« nous préparons, disait-« il, d'excellentes lois pour délivrer le peuple du « pouvoir excessif des évêques, de leurs usurpa-« tions, de leurs vexations, et pour le décharger « de vaines cérémonies, censurer les ministres in-« dignes, et établir par tout le royaume de bons « prédicateurs; et, pour mieux parvenir à la réfor-« mation que nous nous proposons, nous désirons « qu'on assemble un synode général, composé des « meilleurs ministres de cette île et des pays étran-« gers, et que le parlement approuve ce que ce « synode reconnaîtra pour mieux convenir à la 1641 « paix et au bon gouvernement de l'Eglise. » C'était 1643. déclarer que le culte presbytérien serait bientôt substitué à celui des évêques. Aussi ces derniers se virent-ils obligés de sortir de la chambre haute et de protester contre ce qui serait désormais fait sans leur concours.

Touchant l'État,-« nous voulons, disait le parle-« ment, pour l'honneur de sa majesté, introduire « un bon ordre dans ses revenus, retrancher les « dépenses superflues, et prévenir les malversations « des officiers qui les dirigent. Nous voulons régler « les cours de justice, abréger les procès et en di-« minuer les dépenses. Nous désirons qu'il plaise à « sa majesté de nommer une commission perma-« nente, prise dans le parlement, pour avoir tou-« jours l'œil sur les papistes et autres ennemis de « l'État, et veiller à l'exécution des lois; que les « infractions à ces lois soient punies dans les ses-« sions ou assises, et que les juges, jurés et magis-« trats s'engagent par serment à tenir la main à « l'exécution du bill des droits et des autres lois : « qu'enfin il plaise au roi de ne point employer, « dans ses conseils ou dans les ambassades étran-« gères, des gens qui n'auraient pas la confiance du « parlement, soit comme prévenus de crimes par-« ticuliers, soit comme fauteurs du papisme ou « amis d'autres gens accusés par les communes, ou « bien comme ayant parlé mal du parlement, de « quelqu'un de ses membres ou de ses actes. » Prenant ensuite en considération ce qui inté-

ressait la prospérité commerciale de l'Angleterre, 1641 les auteurs de la remontrance annonçaient, d'a- 1643. près les idées de ce temps, le projet de faire des lois pour empêcher la sortie de l'or et de l'argent hors du royaume, pour égaler le change entre l'Angleterre et les autres nations, pour donner cours aux denrées du pays, augmenter ses manufactures, mettre le commerce dans une juste balance, « afin, ajoutait-il, que le capital du pays ne « diminue pas, comma cela est arrivé pendant plu-« sieurs années par pure négligence. »

Puis, dans l'intérêt des dernières classes, la remontrance faisait valoir la nécessité d'encourager la pêche du hareng, qui fournissait à la subsistance des pauvres, et entretenait une pépinière de matelots capables de servir le royaume dans les occasions importantes.

Sur chacun de ces articles, la remontrance observait avec aigreur que le parti malintentionné était le seul obstacle aux améliorations.

Ainsi, dans la pensée des auteurs de la remontrance, la réforme dans l'Église contre l'épiscopat, la réforme dans le gouvernement contre le roi, l'agrandissement commercial de l'Angleterre contre une administration ignorante, malhabile et corrempue, s'offraient comme trois grandes tâches à remplir, et la révolution tout entière était décrétée. La majorité presbytérienne dans le parlement comme dans la nation était pressée de la commencer, croyant pouvoir la terminer quand

le roi consentirait à l'établissement du culte sans évêques: pour obtenir ce consentement, elle déclara qu'il n'était que de pure forme, puis elle alla jusqu'à dire qu'il n'était point nécessaire, que la volonté du parlement était la loi, que le roi devait s'y soumettre. Cette dernière prétention révolta ceux qui ne voulaient ni l'omnipotence parlementaire ni l'absolutisme royal; elle força les divers élémens jusque-là réunis contre le dernière de ces abus, à se séparer pour se mieux assortir; et dès lors le roi eut un parti décidé à réclamer pour lui, à lui rendre, s'il le fallait, par l'épée des droits consacrés par le passé, comme l'étaient ceux du parlement et du peuple.

VII. Quand le roi arbora à Nottingham son éten-1643. dard royal, signe d'une détresse encore orgueilleuse, les trente-deux lords, les soixante membres des communes, les ministres, qui répondirent à son appel, formèrent, avec les évêques, les seigneurs papistes et les grands officiers de la couronne, la tête du parti qu'on appela Cavalier. Les troupes régulières restées fidèles, une partie de la noblesse des comtés, qui, depuis trente ans, étrangère à ce qui se passait, vivait encore dans les pures doctrines monarchiques du temps d'Élisabeth, quelques aventuriers, la jeunesse de plusieurs universités, formèrent promptement une armée prête à agir pour ce parti. La population en masse, se faisant gloire du nom de Whig, donné au parti national

par le mépris des Cavaliers, soutint le parlement, 1643 qui s'emparait des revenus de la couronne et investissait de toutes les fonctions du gouvernement une commission prise dans son sein. Les femmes se dépouillèrent pour lui fournir des ressources. Les hommes remplirent avec enthousiasme les cadres des milices. Les premiers chefs de l'armée parlementaire furent naturellement les membres des deux chambres qui, par leur fortune, pouvaient le plus contribuer aux frais de guerre; de grands seigneurs, de riches propriétaires, presque tous presbytériens. Dans les grades secondaires, d'illustres orateurs, des soldats de métier prirent place à côté de membres de la chambre basse, plus connus jusque-là par leur zèle religieux et patriotique que par leurs talens.

Un de ces derniers fut Olivier Cromwell. On n'avait remarqué cet homme, dans les brillantes délibérations où les droits du peuple et ceux du parlement avaient été proclamés, que par des invectives lancées avec embarras contre le roi, les papistes et les courtisans. Son activité, signalée chaque fois qu'il avait fallu épier ou déconcerter les intrigues de la cour, l'avait ensuite recommandé aux membres plus influens que lui, et mis en renom parmi ceux qui croyaient que la reine, catholique déclarée, menait le roi; que le roi, pour lui complaire, avait ordonné le massacre d'Irlande; que d'abord il n'avait si peu disputé sur tant de réclamations que parce qu'il avait l'es-

poir de tout recouvier par quelque grande trahiin son; qu'il voulait se charger de réduire les Irlandais pour leur mener des troupes, et revenir avec
eux égorger l'Angleterre. Ces défiances régnaient
chez le peuple presbytérien, et lui montraient la
guerre comme un mal dont le roi répondait; elles
enflammaient de haine d'autres sectaires d'une
exaltation plus sombre, parmi lesquels on nommait
déjà les indépendans, ennemis de toute hiérarchie
politique et religieuse, de la royauté comme de
l'épiscopat, de l'aristocratie comme du sacerdoce.
Cromwell était l'espoir de ces derniers.

Dans les premières rencontres entre le parti du roi et l'armée parlementaire, celle-ci ne put tenir; sa cavalerie, composée à la hâte de tout ce qui maniait un cheval, et en grande partie des valets des grands seigneurs, ne pouvait paraître en plaine contre celle du roi, composée de gentilshommes aussi braves que passionnés pour leur cause. Parmi tant de gens expérimentés qui commandaient pour le parlement, pas un ne remarquait cette cause de la différence de qualité des deux troupes; Cromwell la leur montra, dit qu'il fallait opposer aux gens d'honneur qui servaient le roi, non des valets, mais des hommes qui se battissent pour Dieu, pour leurs familles et leurs biens; et quoiqu'il n'eût jamais servi, il se proposa pour organiser un corps suivant cette pensée, qui devait décider de la lutte en faveur de qui l'avait mieux comprise. Il choisit parmi les petits propriétaires, les riches fermiers, les artisans, des 1643 hommes dont il partageait les principes, et dont 1646. les mœurs et l'énergie lui étaient connues. Il les disciplina, s'exalta, s'instruisit, s'aguerrit avec eux, les domina par l'ascendant d'un esprit juste dans une tête ardente, et par une force de volonté qui pouvait, à de tels hommes, paraître une sorte d'inspiration divine. Quand l'armée parlementaire était vaincue, le régiment de Cromwell était toujours victorieux sur quelque point du champ de bataille, et, après chaque affaire, un plus grand nombre de gens voulait être de ce corps où l'on savait si bien combattre, où la discipline et la piété étaient si dignes de la cause du pays et de la religion, mal défendue partout ailleurs. Aussi fallut-il bientôt faire du simple chef de volontaires, un des généraux du parlement, et de sa cavalerie l'un des principaux corps de l'armée.

Quand le parlement se déclara presbytérien, et, pour se procurer le secours des Écossais, adopta les principes de leur covenant, le corps de Cromwell ne fut plus autre chose qu'un parti dans l'armée. Les presbytériens, forts à leur tour, faisant des lois tyranniques pour presser dans les trois royaumes l'établissement de leur uniformité religieuse, les indépendans, pour échapper à la persécution, allèrent servir sous Cromwell qu'ils croyaient un des leurs; Cromwell leur offrit asile, intéressés qu'ils lui parurent à faire ce qu'il faisait, à se créer des titres par des services, à devenir l'é-

1643 lite de l'armée comme il tâchait de devenir le pre-1646, mier des capitaines. Il ne se trompa point; ces nouveaux venus, bien qu'ils n'aimassent, non plus que lui, ni les auxiliaires écossais, ni les généraux grands seigneurs et presbytériens qui commandaient, ne songèrent qu'à la cause commune. Leur intrépidité et leur discipline amenèrent enfin la victoire sous les drapeaux du parlement.

Les presbytériens anglo-écossais désirèrent alors la paix: voulant par-dessus tout que leur révolution religieuse fût reconnue, ils abandonnèrent presque la révolution politique. Or, c'était pour celle - ci que les indépendans avaient combattu: transportant dans l'ordre politique leurs croyances religieuses, ils condamnaient tous les pouvoirs, comme usurpés sur le Christ; ils l'attendaient sur la terre, et ne voulaient point d'une paix qui les empêcherait de préparer ce qu'ils appelaient son règne. Seuls, ils n'eussent pas entraîné la nation, mais à l'aversion que leurs absurdes idées leur inspiraient contre la royauté correspondaient les vues d'un parti politique, composé d'hommes éclairés, naguère unis aux presbytériens contre la tyrannie épiscopale, et qui, voyant l'embarras éprouvé par ceux-ci pour défendre leurs innovations contre le roi et empêcher d'autres novateurs d'aller plus loin qu'eux, s'étaient hardiment élevés à des principes plus larges. Ils ne voulaient point de religion d'état, qu'elle fût catholique, épiscopale ou presbytérienne; chacun avait droit, suivant

eux, de professer librement ses croyances; et 1643 quant à la royauté, qu'il fallut ou non s'accontmoder 1646. avec elle, ils voulaient qu'on la considérât non comme ayant violé telle ou telle liberté écrite dans des chartes poudreuses, mais comme ayant rompu un contrat originel qui lui avait soumis le peuple, et qu'ils fondaient sur la simple raison Des écrivains, Milton entre autres, le plus beau génis de ce temps, propageaient ces doctrines de de unembres du parlement, les soutenaient en face de la majorité presbytérienne; Cromwell et ses officiers les professaient à l'armée, et c'était là qu'était la force des indépendans religieux et politiques. Certains d'être sacrifiés à la paix, si elle se faisait entre les presbytériens et le roi, ils la présentaient comme un acte de faiblesse ou comme un résultat forcé de la mauvaise conduite des affaires.

Le peuple se partageait entre eux et les presbytériens: s'il écoutait ceux-ci quand ils disaient que la paix pouvait seule terminer une lutte ruineuse pour le pays, il s'indignait avec les premiers quand ils représentaient qu'en combattant mollement et administrant mal on avait prolongé indéfiniment la durée des sacrifices que le peuple s'était imposés, et compromis la cause à laquelle il les avait faits. D'un autre côté, les presbytériens s'obstinaient encore, tout en faisant la guerre au roi, à s'autoriser de son nom dans leurs actes. Or, un parlement royaliste, assemblé par le roi à Oxford, agissait d'après les mêmes principes et les

1643 mêmes formes, et pouvait mettre la nation dans 1646, le doute de quel côté était, sinon ix justies : un moins la légalité: Les indépendans se servaient de cela pour faire sentir la nécessité de nouveaux principes: il fallait qu'on envisageat la royauté comme ils le faiszient; que la guerre austi fût plus 'energique; qu'on réorganisat l'armée; que les généraux fussent plus utrictement dépendans du parfement, et qu'on les prit, à cet effet, dans les rangs de l'armée et non dans les deux charhbres. Sur ce dernier point, les indépendant se satisfirent par la fameuse ordonnance du renoncemento à soi - même, souterrae dans le parlement avec tant de vigueur et d'astuce par Cremwell. Tandis que les généraux grands seigneurs et presbyteriens, cedant à une surprise honorable, seuttiraient, Cromwell, sed des officiers membres du parlement, resta à la tête de son corps, ett, avant qu'on ent le temps de réclamer contre cette ekception, la mérita par un saccès important coultre de roi. Sa réputation était déjà assez grande peter qu'il pitt aspirer à commander en chef; il voulut paraître obeit à un homme qu'il était sûr de geuvariibri et se contenta d'avancer de répandre dans tons les corps les officiers et soldats qui avaient servi sous ses ordres.

La réorganisation qui mettait les indépendans en possession des emplois militaires porta rapidement ses fruits. Le parti royaliste fut étrasé sur le champ de bataille de Naseby. Le roi se réfugia dans le camp des Écossais, qui lui inspiraient 1646.
moins de crainte que leurs alliés; mais à ceux-ci
les Écossais le livrèrent, croyant qu'ils sauraient
mieux l'amener à reconnaître leur culte et leurs
libertés.

En Angleterre, la victoire de Naseby disposa les esprits en faveur d'un parti qui si tôt avait tenu parole. On devait remplacer dans la chambre basse cent trente membres qui s'étaient retirés depuis le commencement de la guerre. Les choix tombérent sur des hommes appartenant au parti indépendant et sur quelques-uns des plébéiens devenus chefs de l'armée. Ces nouveaux venus, montrant en toute occasion une vigueur et une capacité qui semblaient s'éteindre chez les presbytériens à mesure qu'ils dépassaient davantage leur but, se firent place dans le comité de gouvernement formé de membres des deux chambres. Maîtres de ces deux postes, l'armée et le conseil commun, les indépendans commencèrent contre le roi, contre les auxiliaires écossais, contre l'église presbytérienne, un système d'accusations que devait suivre une guerre déclarée. Les presbytériens retrouvèrent quelque énergie pour se défendre. Ayant pour eux l'armée écossaise, la bourgeoisie, la majorité du parlement, disposant de la personne du roi, ils croyaient pouvoir, en s'accommodant avec lui, en licenciant une partie de l'armée et envoyant l'autre en Irlande, maintenir la révolution ce qu'ils l'avaient faite. Mais d'un côté le roi, espérant profiter de la més-

1

intelligence, gagnait du temps, de l'autre, l'armée, quand elle-sut que la majorité du parfement songeait à la dissoudre, se forma en corps télibérant, en assemblées de soldats élus par leurs camarades sous le nom d'agitateurs, et en clubs supérieurs formés par les officiers. Des pétitions menaçantes partirent des assemblées militaires. Les presbytériens du parlèment se trompèrent sur le caractère de ces réclamations turbulentes, comme autrefois la cour s'était trompée sur les demandes du peuple; ils votérent quelques mois de solde, et c'était du pouvoir que voulaient les soldats.

Cromwell etait comme le lien entre les milependans de l'armée et ceux du parlement Toujours allant et venant des uns aux autres, priant, prie chant, demandant le règne du Christ avec les agitateurs, et, avec ses amis du parlement, s'élevant aux idées de république et de souverainete du peuple, sur tous il exerçait une immense puissance d'opinion. Réduisant ici la question entre les deux partis au petit nombre de points sur lesquels il y avait à agir par force ou par adresse, il comprit qu'enlever aux presbytériens l'appuille des Écossais et la disposition de la personne du roi, ce serait vaincre. Des intrigues, aidées de quelques plaintes assez justes, éloignèrent les Écossais; un coup de main hardi rendit le roi prisonnier de l'armée, sans que les instigations de Cromwell se laissassent voir, et sans que la masse de la na-

tion comprit bien encore ce qui résulterait de 1646 tout ceci.
Les presbytériens du parlement, le voyant mieux,

le dirent hautement. Dès lors, pour Cromwell et ses amis, nul autre parti à prendre que de les chasser du parlement. Les presbytériens étaient forts dans la cité de Londres; leur ancienne popularité, fondée sur de si grands et de si beaux services, souleva la bourgeoisie contre les indépendans qui siégeaient en minorité devant eux. Ceux-ci jouerent alors le rôle d'opprimés; au nombre de soixante ils se rendirent à l'armée, qui, en les ramenant à Londres, put se dire provoquée dans ce recours à la force, dernière raison entre les partis. Les soixante membres réinstallés, applaudis par l'armée qui faisait taire la bourgeoisie de Londres, exclurent à leur tour onze membres presbytériens les plus distingués du parti, et se montrèrent empressés d'en finir avec le roi. Une majorité étonnée, incertaine, se forma autour d'eux, disposée à se laisser conduire sous le régime d'épurations qui s'établissait. Elle vota quatre bills qui devaient être présentés au roi comme articles de paix. S'il méconnaissait dans cette négociation, disaient les indépendans, un dernier effort de la longanimité du parlement, on prendrait un dernier parti.

Mais ce parti, quel serait-il? le renversement de la royanté? Au-delà, pour les ennemis des presbytériens, il n'y avait plus de croyances ni de volonté

1646 communes. Les uns ambitieux, et Cromwell à leur 1648. tête, s'opposaient à ce qu'on prévit si loin, Dieu les inspirerait, disaient-ils, quand il serait temps; d'autres, patriotes éclairés, insistaient sur les réformes que la législation et le système de représentation devraient subir quand il n'y aurait plus de roi. Contre les premiers, les agitateurs de l'armée s'indignaient sur la foi de visions, qui leur montraient toutes choses réglées pour le règne du Christ, et contre les uns et les autres s'élevait avec haine un parti poussé par l'instinct de la pauvreté vers le dernier terme de toute révolution, l'égalité dans les situations comme dans les fortunes, l'abolition des rangs et la communauté des biens. Les niveleurs étaient dans l'armée et dans le bas peuple; ils avaient aussi leurs écrivains et leurs chefs de doctrine, ignorans comme eux sur une question encore aujourd'hui mal jugée, et peu dignes d'être écoutés même en ce temps.

Les disputes entre les agitateurs, les saints, les niveleurs et les politiques, eussent allumé la guerre au sein de l'armée à peine victorieuse des presbytériens et des royalistes, sans l'énergie et l'habileté de Cromwell. Il sévit à propos, caressa ensuite; son mot d'ordre de général resta la loi de tous sous le drapeau. Lui et quelques-uns des chefs des indépendans savaient que le roi rejetterait les quatre bills; car ce malheureux prince, victime de ses propres intrigues, n'était plus seulement leur

prisonnier, mais leur instrument. Sur de faux avis, 1646 il persistait dans un système d'opiniâtreté que la 1648. reine, éloignée de ses périls, et, parmi ses plus sincères partisans, des hommes d'un esprit étroit, lui conseillaient aussi comme seul convenable à sa dignité. Sur sa réponse, qui n'était que trop prévue, le parlement déclara tout de suite qu'il ne traiterait plus avec lui.

Il y eut grande joie dans l'armée et parmi les indépendans politiques et les niveleurs. Mais, sans le roi, qu'allait devenir l'ordre ancien? Ce fut ce que de toutes parts se demandèrent ceux qui avaient voulu le réformer, non le détruire. Ils n'eurent pas besoin de se concerter; leurs craintes étaient de celles qui portent prompt conseil. Une formidable réaction éclata contre les indépendans. Derrière la majorité presbytérienne, qui tenait encore au parlement, dans la magistrature et dans l'armée, des postes importans, se rangèrent tous ceux que la révolution, de près ou de loin, avait déjà dépassés. Les Écossais saisirent aussi l'occasion de déclarer comment ils avaient entendu la révolution; et tandis qu'en armes ils passaient pour la troisième fois leur frontière, les comtés les plus éloignés de Londres, à l'ouest et au nord, s'insurgèrent; ceux de l'est suivirent; le mouvement s'étendit jusqu'aux portes de Londres. Cromwell et ses principaux lieutenans furent déclarés ennemis publics; ils n'étaient pas gens à se défendre en paroles, et à disputer Londres et le

1646 parlementaleurs adversaires, tandisque le royaume 1648. pourait leur échapper. L'instinct de leur conservation les conseillait mieux: Le comité de gouvernement leur appartenait toujours : en partant de ce centre, ils se jetèrent dans toutes les directions au devant des insurgés, et les désarmèrent. Partout la discipline l'emporta sur la colère. Gromwell avec une rapidité dont il n'y avait pas d'exemple, poussa vers le nord contre les Écossais, leur livra trois grandes batailles dans lesquelles il joua le, tout pour le tout, comme il convenzit à sa situation et à son génie, et ne laissa pas dix de ses ennemis en armes. Les nouvelles qui lui venaient de Londres étaient de nature à presser son retour; mais jugeant que c'était gagner du temps que de ne pas laisser la victoire incomplète, il entra en Écosse, y cantonna des troupes, et s'occupa en détail de tout ce qui pouvait garantir la tranquillité du pays.

Pendant ce temps les presbytériens, ayant ressaisi la majorité dans la chambre basse, et la chambre haute, presque déserte depuis l'ordonnance du renoncement à soi-même, ayant vu reparaître les lords presbytériens, les négociations avaient recommencé avec le roi. Les plus grands efforts avaient été faits pour le réconcilier avec la nation; mais de meilleures conditions, loin de le fléchir, l'ayant rendu plus exigeant, les indépendans, témoins de ces vains efforts, bien qu'en minorité dans le parlement, n'avaient pas perdu courage

Les propositiones establishes revenirableur of a second de point possible avec be point les presbytériens voyaient admin ou moment avec désespoira Les partis qui de redoutaient s'agitaient pour le prévenir, et deux que le désitaient pour de hâter. Pendant quelques mois le royaume fut livré à une confusion sans exemples partout où l'on cessait de combattre pou recommençait à délibérer et à dispuber achiaque sectes chaque subdivision de partit de croyaibappelée à sauver la chôse publique al es pétitions le tales rest montrancés airivaient en foute au parlement, les trest unes pour conseillers d'autres pour accusers soupe

VIII Les républicains étaient les seuls qui agis 1648. sent en disputant; ceux des villes écrivaient contre l'intolérance et l'avarice du clergé presbytérien; contre la superstition qui faisait des crimes d'héat résie et de blasphème sur des choses au-dessus de la portée des hommes. Ils demandaient que le roi fût comptable du sang versé par ses ordres. Ils s'armaient contre l'administration des souffrances du commerce, et accusaient en même temps les niveleurs, odieux à quiconque possédait. Les républicains de l'armée s'attachaient à poursuivre le roi; ils voulaient qu'on lui appliquât les lois contre 🤋 les délinquans : Strafford et Laud n'avaient fait, disaient-ils, qu'agir par ses ordres. Le parlement ne répondait point, mais les corps d'armée qui revenaient vers Londres victorieux, à chaque pas,

1648 s'expliquaient mieux; ils demandèrent positivement que le roi fût mis en jugement, que ses fils fussent sommés de venir faire leur soumission au parlement, sous peine de se voir déchus de leurs droits. Le parlement se tut encore; alors vinrent de menaçantes injonctions. Les conseils d'officiers écrivirent qu'ils en appelaient à l'épée de Dieu de la forfaiture du parlement; et, entrant bientôt dans Londres, ils procédèrent contre lui par des épurations. Cent quarante-trois membres exclus ainsi en quelques jours de la chambre basse, laisserent le champ libre aux indépendans.

Cromwell, revenant lentement d'Écosse, avait suivi de loin toutes ces violences; les jugeant nécessaires, il avait trouvé bon de s'en remettre pour elles à l'entraînement du parti. Il reparut dans les communes comme un suprême modérateur, accepta avec réserve ce qui s'était fait sans lui, mais, l'œuvre commencée, déclara qu'il la fallait soutenir. La mise en jugement de Charles Icr était déjà résolue entre lui et les principaux de son parti; une correspondance surprise par eux leur avait montré leur sentence tracée de la main même du roi, si la chance des armes ou une paix trompeuse les eût mis à sa discrétion. Ils se déterminèrent à le traiter comme il les eût traités eux-mêmes. A cela malheureusement devait tôt ou tard se réduire la question entre Charles Iet et les indépendans, ses derniers adversaires. Le gouvernement absolu, en violant toutes les libertés publiques, s'était privé du droit d'invoquer un jour le principe constitutionnel de l'inviolabilité royale; et ceux qui avaient commencé la résistance, qui s'étaient montrés ensuite incapables de la rendre victorieuse, en transmettant à d'autres les difficultés et la solidarité de l'entreprise, les avaient mis dans la nécessité de chercher leur salut dans le renversement de la royauté et la mort de celui qui, vivant, eût pu les perdre. Cromwell fut de ceux qui, en condamnant Charles Ist, obéirent à cette loi de leur conservation; d'autres furent entraînés par le fanatisme reli- 1649. gieux; d'autres, cédant à un sentiment d'exaltation républicaine, voulurent traiter un roi comme un autre homme, et se mesurer, pour ainsi dire, à son abaissement. Mais, comme cela fut prouvé plus tard, aucun de ces juges, après avoir fait monter le roi sur l'échafaud, ne fut plus mal avec sa conscience que Charles ne s'y fût trouvé en usant contre eux d'une fortune différente. Ce qu'il v eut d'odieux, ce fut l'affectation des formes de la justice; mais, dans les luttes de parti, elles sont le mensonge obligé du fort contre le faible.

La mort de Charles I<sup>er</sup> avait été demandée par les indépendans de l'armée, de la ville de Londres et de deux comtés, par les niveleurs, par les millenaires, sectaires plus fous que les indépendans religieux, et qui n'eurent jamais d'existence comme parti. Une douzaine de lords, les seuls qui siégeassent à cette époque, protestèrent contre elle; et de ce moment il n'y eut plus de chambre haute.

Les Cavaliers, les anglicans, les presbytériens réfugiés à l'étranger, firent éclater une impuissante horreur, que ne partagèrent point les gouvernes mens d'Europe. Le peuple de Londres, témois des brutalités qui se mêlèrent à l'iniquité des procédés judiciaires, s'intéressa vivement à l'illustre accusé. La masse de la nation ne montra qu'un étonnement profond; sa complicité fut passive. Plus tard, l'indignation parut avoir été comprimée; mais d'autres événemens avaient fait d'elle un sentiment de convention.

L'Ecosse montra seule une franche douleurs ses idées politiques ne s'étaient jamais séparéet de ses convictions religieuses; elle avait toujdurs cru à la honne foi du roi; elle détestait les indépendans, autant que les épiscopaux. Elle se soud leva, appela le fils ainé de Charles I<sup>er</sup>, et la proclama roi, sous le nom de Charles III, dans le temps que l'Angleterre se soumettait à un gour vernement nouveau, résidant dans un parlement sans chambre des seigneurs, et sans roit

Le soulèvement d'Ecosse ajouta heaucoup à ce, qu'avait à faire la nouvelle république, pour exister sans contestation. L'Irlande, depuis l'insurrection de 1641, n'était pas encore réduite; on l'avait négligée, et le parti du roi s'y était établi. Dans les colonies anglaises de l'Amérique, les troupes et les gouverneurs tenaient encore pour, le roi. La famille détrônée possédait une flotte,

qui trouvait asile dans les ports de la Hollande et 1649 du Portugal, et portait secours aux pays insurgés. 1653. Au sein même de l'armée, la république avait dans le parti niveleur un redoutable ennemi qui la regardait comme une autre usurpation, à moins qu'elle n'établit la communauté des biens et l'égalité des rangs. La république opposa partout Cromwell: d'abord aux niveleurs, il les dispersa au nombre de cinq mille, et les força de cesser leurs assemblées; il alla ensuite en Irlande, et dans une campagne, se fit ouvrir la plupart des places royalistes, et s'empara des trois quarts de la surface de l'île. Quand sa présence dans ce pays ne fut plus d'une absolue nécessité. on le fit marcher contre les Ecossais et Charles II.

Le jeune roi n'avait reçu la couronne, qu'en faisant serment d'observer le covenant écossais, et déjà ses mœurs relâchées l'avaient exposé, de la part des ministres presbytériens, à des représentations et des censures hardies; cependant, à l'approche de Cromwell, il ne put douter de l'affection des Ecossais. Bien qu'il s'entourât des courtisans qui avaient suivi sa fortune sur le continent, toute sa force était dans le dévouement de ces mêmes troupes presbytériennes, qui avaient vaincu le roi son père; leur discipline valait presque celle des Anglais. Elles étaient commandées par d'excellens officiers; aussi la supériorité du génie militaire de Cromwell parut-elle ici dans tout son éclat. On sait avec quelle har-

1649 diesse il alla se placer sur les derrières d'une accessor armée qui, pourvue de tout pendant qu'il manquait de vivres, ayant pour elle les habitans tandis qu'il les avait contre lui, pouvait, en faisant volte face, l'empêcher de revoir jamais l'Augleterre. Charles II eut peur d'enfermer un tel ennemi, et par un manque de résolution que les historiens ont loué comme de l'audace, voyant l'Angleterre ouverte, il s'y précipita; mais tout était disposé pour l'y recevoir, et Cromwell le suivait. Le jeune roi se vit à Worcester, dans la situation où il avait pu mettre ses ennemis quelques jours avant, et s'enfuit presque seul, après un combat dans lequel son courage avait peu brillé. Dans le même temps, les flottes de la république dispersaient les vaisseaux du roi, nettovaient les îles de la Manche, des pirates qui les infestaient, portaient la révolution dans les colonies les plus éloignées, et demandaient compte à la Hollande d'anciennes offenses, que la faiblesse des deux derniers règnes avait laissées impunies. Cette guerre se poursuivait avec des succès inespérés, contre les plus grands hommes de mer de cette époque, lorsque les dernières victoires de Cromwell permirent au parlement de réunir l'Angleterre et l'Ecosse dans une même Non-seulement fous les mans de la supildugira

grandes ressources que sous l'administration de ce petit nombre de citoyens obscurs, qui pouvaient

passer pour avoir usurpé le pouvoir. Elle payait 1649 des impôts considérables, nourrissait une armée 1653. de soixante mille hommes, entretenait une flotte puissante. Elle avait vu ses champs ruinés, ses villes dévastées, sa population dévorée par la guerre civile; mais depuis le commencement de cette guerre, elle ne payait plus ni les profusions de la cour, ni les gros revenus des évêques, ni les pensions des courtisans, ni la vénalité des juges, nil'insolence des valets de toute classe. Les mœurs sévères des presbytériens, puis celles plus rigides encore des indépendans, avaient prévalu sur celles de la société monarchique. La vaine représentation, les festins, les spectacles, les combats d'animaux, jusqu'aux réjouissances populaires, avaient disparu. Les domaines de la couronne, les terres des évêques et des chapitres, les apanages des grands seigneurs, étaient revenus à la nation, et personne ne s'était enrichi. Les bourgeois avaient apporté dans le gouvernement leurs habitudes d'ordre et d'économie, leur probité, leur amour du travail. Depuis le commencement de la guerre, la dévorante plaie de l'oisiveté n'avait plus exercé ses ravages; chacun avait travaillé, soit en administrant, soit en combattant, soit en fabriquant des armes et cultivant pour ceux qui combattaient. Non-seulement tous les maux de la guerre et du fanatisme étaient réparés, mais tous les signes d'un grand accroissement de prospérité se manifestaient, inp saubado convolto ob ordmon titogi

Tels étajent déjà des résultats de la révolution: 1653. Le parlement avait assez de lumiènes et de parte verance naufipouvoir la continue dans conque tétat social officait encore d'abusifiet de viciente illette Bu réorganiser sur des bases simples l'administ tration judiciaire et civile. Il songenit à déliver te peuple de cette monstrueuse complication destois que les niveleurs appelaient énergiquement dadis vreedel'esclavage, normandi Mais, s'il y avait alors un besoin généralement sontinc était celui de jouin en paix de réformes obtenues ausprinde tantide sacrifices. La comageuse ambition de ctransilles pour les générations à venir ne poussaiteburdelà des premiers yours de la révolution que seluoqui les avaient déjà dépassés. On craignait de voip serq tir de nouvelles discussions, le triamphe de doce trines alarmantes apparane celles desenidelensiest des philosophes qui faisaient profession de déismeq Ainsi, le défaut de sympathie nationale pour les idées et les croyances du long parlement l'instar cette assemblée seule en présence de l'armée quand la question fatale à toute révolution, la question, du licenciement des forces militaires devenues inutiles, se présenta ការ ស ស្រ្ត សាការ ម៉ូនី **១១**១

Les conseils d'officiers et les clubs d'agitateurs: existaient toujours; ils n'avaient point oubliéque le parlement leur devait son existence a que son droit était fondé sur leurs épées. Pour qu'aus mêmes se décidassent à repasser de la viers intieuse du camp aux obscurs travaux de la cité, il

leur eût fallu plus que l'amour du bien public, un désintéressement qui ne se trouve point chez les grandes masses d'hommes. Se voyant menacés de perdre, avec les habitudes du pouvoir, l'existence aisée que leur procurait une paie abondante et régulière, ils demandèrent la dissolution du long parlement, l'accusant de se perpétuer tyranniquement dans l'exercice du pouvoir. Le parlement traita l'armée de factieuse, et la laissa quelque temps sans paie. Cromwell, dont les intérêts étaient ceux des soldats, et dont les opinions, lorsqu'en général on ne savait plus s'il fallait s'arrêter, rétrograder ou poursuivre, n'étaient probablement pas celles des meneurs du parlement, franchit un pas que son ambition avait pu long-temps mesurer. Il chassa les indépendans, comme ceux-ci 1653. avaient chassé les presbytériens, et s'empara du pouvoir. Sa volonté, quelque puissante qu'elle fût, eût échoué contre la résistance des soldats, s'il eut entrepris de les licencier.

Il fut heureux pour l'Angleterre qu'un tel homme prît sur lui la responsabilité d'une violence inévitable, parce que l'ordre vint de l'usurpation au lieu de l'anarchie, et que l'ordre était nécessaire. Partout et dans tous les temps ce sont les besoins qui ont fait les conventions appelées principes, et toujours les principes se sont tus devant les besoins. Il fallait ici de la sécurité, du repos, une grandeur qui imposât aux ennemis extérieurs de la révolution, et aux intérêts commerciaux enne-

1653 1658.

mis de ceux de l'Angleterre. Il fallait une administration qui comprit tous les partis et n'appartint à aucun; qui fût instruite de toutes les idées de ce temps, et n'en professat exclusivement avenne. qui se servit de l'armée, et ne se mit point à sa suite. Cromwell donna tout cela. Il n'eut pas l'affection des Anglais, mais il eut leur confiance. Les classes laborieuses ne protestèrent point contre son despotisme, parce qu'elles se trouverent intéressées comme lui à ce que les partis cessassent de disputer, ne pouvant s'entendre ; parce que les résultats matériels de la révolution subsistaient. On avait exigé, sous Charles It, le vote libre de l'impôt, parce qu'on était fatigué de nourrir les évêques, les chapitres, les grands seigneurs et les intrigans de cour : l'administration de Cromwell était probe, économe, bien entendue, et ne rétribuait point de sinécures. On s'était révolté contre la tyrannie religieuse des évêques et les prétentions renaissantes des papistes : sous Cromwell chacun professait librement ses croyances, les papistes seuls n'étaient point tolérés, encore en Irlande jouissaient-ils de plus de liberté que par le passé. Enfin, au commencement de la révolution, on avait mieux aimé cesser de travailler et combattre, que d'attendre la ruine du commerce extérieur et de l'industrie manufacturière: Cromwell faisait la loi aux étrangers dans les ports de l'Angleterre comme sur leurs propres marchés. L'existence même d'une nombreuse armée se trou-

vait, dans ce système, n'être pas sans utilité; car la haute opinion qu'on avait d'elle obligeait les 1658. gouvernemens étrangers à des complaisances que le génie altier de Cromwell n'eût pas seul obtenues. L'Angleterre, riche, active, puissante, respectée comme elle ne l'avait jamais été sous ses rois, le fut par l'habileté avec laquelle Cromwell ménagea les ressources et les forces créées par la révolution. Cromwell n'eut à combattre que les têtes des divers partis qu'il avait successivement trompés ou vaincus. Il eut raison contre les royalistes, parce qu'ils étaient ennemis du pays ; contre les presbytériens, parcequ'ils étaient intolérans et ne comprenaient pas la révolution; contre les niveleurs, parce qu'ils demandaient l'impossible; enfin contre les républicains exaltés, parce qu'ils ne représentaient pas l'opinion générale. Mais il eut tort contre une classe de patriotes éclairés qui tenaient à la république, non par fanatisme, mais par raison, et qui voulaient que les résultats de la révolution fussent garantis par des institutions capables de survivre à l'homme, dont la capacité et les intentions pouvaient d'abord suffire. Parmi ceux-ci, il eut d'infatigables ennemis : les uns, ses anciens collègues au parlement; les autres, ses lieutenans sur les champs de bataille; d'autres, ses complices dans la mort de Charles I'. Tous l'avaient admiré, et le haïssaient d'autant plus. A chaque tentative nouvelle qu'il eut à repousser de leur part, il reprit un peu plus du régime ancien ; et prépara ainsi les

voies de la contre-révolution. Il p'eut point le tort impardonnable de rétablir le privilège héréditaire des fonctions dans l'État, et refusa la 1658. royauté. On croit que le terme de sa vie marqua celui de ses ressources, et qu'il eut retenu difficilement quelques années de plus un pouvoir à la fois si envié et si détesté. Cependant, par ce qui 'arriva à sa mort, la faiblesse égale de tous les partis et l'irrésolution profonde de la nation furent prouvées. 机油油 计设备工程 water warned to Augustic and thing say worth as he arreal, FF Star to a strong of en last myelisten graditions and his productionished et l'ac mee d'Ecosse, ils oble, access la convocation Longitalemen. survey i arrivance consuce on - to parter art repolls despitation of the control of the experimental matter of the con-miltermetrar of all more and a first fit will Principal of the grant of the fine of the face of the face of ronne die est aus est est en en en onne de l'épiscopal 🥕 excentres ortagoes conve les prestotérieus

A la mert de le control de la ordent me étant pertagos en ouve gouver, et en sudisseme et la mergors de mergors avait éta de par en parte de de la control d

diagon PREMIERE PARTIE

Anne Plat, et refitsa la

supram siz CHAPITRE PREMIER.

al a movmon that RESTAURATION

Blatiderl'Amgleterre à la mort de Gromwell. - Richard Gromwell, essaie, de détruire l'influence de l'armée et de relever le parlement. — L'armée renverse le parlement et Richard. — Elle rétablit et chasse de nouveau le parlement dit croupion. — Elle se divise. — L'armée d'Écosse relève le parlement, celle d'Angleterre abandonne ses généraux. Les royalistes se liguent avec les presbytériens et l'armée d'Ecosse; ils obtiennent la convocation d'un parlement suivant l'ancienne constitution. — Ce parlement rappelle les Stuarts, — Derniers efforts des républicains. — Alliance des royalistes, des anglicans et des presbytériens contre les républicains. — Circonstances de la restauration. — Procès des régicides. — Restitution des biens de la couronne, des évêques et des seigneurs. — Rétablissement de l'épiscopat. - Premières attaques contre les presbytériens.

A la mort de Cromwell, l'Angleterre était partagée en onze gouvernemens militaires, sous des majorsgénéraux dont l'autorité, d'abord presque absolue, avait été depuis peu restreinte comme devenant tyrannique. L'Écosse, sous le général Monk, était tranquille. Les presbytériens exerçaient librement leur culte, et la persécution leur était interdite. L'Irlande, sous Henri, le second fils de Cromwell, réparait, avec

1658

1658 son étonnante puissance de ressources que perfes 1660. qu'une longue guerre et un arigoureux système de pacification lui avaient fait éprouver. Un seul parle ment, composé de deux chambres, l'une de députés des communes, l'autre de parvenus de la révolution, nommés à vie par Cromwell, représentait les trois nations. Ce parlement venait d'être cassé comme indocile; plusieurs conspirations, royalistes et republicaines, venaient d'être punies par des supplices.

Rien n'avait encore pu ébranler cet ordre de choses violent. Toutefois la contre-révolution était commencée : dans le gouvernement, par le rétablissement d'un pouvoir semblable à celui d'Élisabeth, sauf un titre et l'étiquette, et par la création d'une chambre supérieure à l'image de celle des lords; dans la nation, par l'effroi qu'inspiraient à la masse riche et agissante les doctrines des philosophes et des niveleurs, effroi qui ne montrait plus de sécurité que dans un ordre de choses fort en arrière de celui qui avait permis les attaques contre l'inégalité des situations et des fortunes. Cette disposition s'accrut rapidement dans la crise qui éclata à la mort de Cromwell. Aussitôt que la main de fer du despote cessa de comprimer les débris des anciens partis, tous reparurent, non pas instruits par l'expérience et disposés à une réconciliation urgente, mais animés l'un contre l'autre d'une haine que les outrages dévorés en commun sous Cromwell semblaient avoir rendue plus violente. Tous avaient nonseulement leurs vues politiques, mais des vanités et des ambitions particulières à faire triompher. Après

les niveleurs et les républicains religieux, les répuis 1658 blicains philosophes étaient le moins en crédit. Cromwell, en les humiliant, avait jeté la déconsidération jusque sur leurs principes; il avait convaincu leurs vertus d'impuissance. Les presbytériens étaient les plus nombreux, mais dans une position fort difficile, puisqu'il y avait danger pour eux à abandonner ce que les indépendans avaient fait malgré eux, et danger non moins grand à entreprendre de modifier cette Rice u'avait encore pu chran anse rust lens sayus

Cromwell seul avait pu préserver de dissolution cet ensemble incohérent d'intérêts, de passions et de résultats pour lesquels la révolution n'était plus qu'une enseigne à demi effacée. Son fils Richard, appelé par choix à un tel héritage, sentit qu'il fallait le rendre à la nation, pour qu'elle eût intérêt à le défendre. Il convoqua un parlement composé de deux chambres, suivant la règle établie par Cromwell. Dans cette assemblée de terribles divisions éclatèrent. La majorité presbytérienne ou modérée se laissa associer au pouvoir, mais non sans reculer devant l'espèce de solidarité qu'elle s'imposait par là. Tout en reconnaissant Richard comme protecteur, elle montra qu'elle n'adoptait pas complètement l'ordre de choses existant : c'était toujours le règne de l'armée, la constitution donnée par un général usurpateur, et non pas consentie par le peuple. Ainsi la chambre basse ne voulait point de l'autre chambre (on lui donnait ce nom), parce qu'elle ne représentait que l'armée.

Elle représentait en même temps le seul partiqui ne

put pas entrer en compromis avec l'ancien régime que 1660. Gétait là le grand intérêt augual il cât falle so indisti Mais l'armée elle même, après l'amin perdu de repe pendant sept aus n'y revenait (qu'ès demb dorrompue par la servile obéissance que le protecteur avail prigét d'elle. La discipline avait conservé des mours del soldate, mais le dévoyement à un bemme evait bus leurs croyanoes. De sentaires andens is stationt devenus d'hypocrites, déclamateurs, «Certendant, quand ils virent Richard Cromwell prot à tremettre lazres publique aux mains de gens qui leur étaient auspected ils s'agitèrent comme, autrefois, contre i la majorité presbytérienne, du long parlement besonneils d'officiers se reformèrent , obligèrent Richardise dias soudre le parlement, et s'amparèrent de l'autorité A la tête de ce mouvement étaient les généraum l'inst wood et Deshorough, l'un gendro pl'autra bara-feèto de Cromwell, et Lambert, long-temps l'un edensée plus dévoués lieutenans, et qui depuis nen avait encouru sa disgrace. Ces trois houmens a sepiritiont pas à inoins qu'à remplacer Cromwell 3 mais 30 pour le moment, augun d'eux n'étant asser fort pour l'ans porter sur les autres, ils s'entendirent pour remettre le pouvoir à des gens, qu'ils, pussent, gouverner, fet dont la cause, vis-à vis des presbytériens et des royse listes, fût la leur. Quarante deux membres deten paslement républicain que Gromwell avait brutelement chassés en 1653 vivaient encore : ils les rappelèllents

La conduite de ce parlement fut fort a smarquable. La plupart de ceux qui le composaient étaient ides hommes énergiques, habiles et fortement convaincus. Rappelés par des nécessités qu'ils appréciaient, ils 1660. reprirent la révolution au point où Cromwell l'avait arrêtée, et concurent le magnanime espoir de la faire triompher, quand de toutes parts elle était trahie. Leur courte administration ne fut qu'un combat trop inégal contre les mépris d'un public imprévoyant qui traitait leur assemblée de croupion de parlement, reste de parlement, contre l'opposition des presbytériens, les complots des royalistes et les cabales des officiers de l'armée. Ils donnérent trop pent-être à la défiance en se refusant à toute espèce de transaction avec les presbytériens; mais par les sages mesures qu'ils prirent pour détruire l'influence des officiers, ils mirent ceux-ci dans un assez grand péril pour les obliger à un nouvel acte de violence, et se virent encore une fois chassés du lieu de leurs Seaucesan lesquant place dumps of passence

L'ancien parti des Stuarts avait beaucoup profite des troubles depuis la mort de Cromwell; et, suivant cette tactique à laquelle dans les discordes civiles tous les partis se croient autorises, il excitait sous main les agitateurs, répandait d'absurdes alarmes. effrayait les uns, séduisait les autres, parlait de réconciliation, d'oubli du passé, et correspondait activement avec les fils de Charles Ier réfugiés à Bruxelles, Ashley-Cooper, homme d'une immoralité profonde et d'une souplesse d'esprit qui passait pour de la supériorité, était l'ame de toutes ces intrigues. Pendant la révolution il avait eu l'art de se trouver tou-

1658 adversaires, qu'une trop faible minorité; se retirèrent. 1660. Les presbytériens, au nom de la nation, abolirent aussitôt le serment de fidélité au gouvernement sans roi et sans chambre de seigneurs, proclamèrent la dissolution du rump parliament, et en convoquèrent un autre composé de deux chambres suivant l'ancienne constitution.

Ces événemens se succédèrent avec une telle rapidité, que l'armée, disséminée et en rupture ouverte avec ses meilleurs généraux, ne put s'opposer à rien. Evidemment elle était étonnée, mais non pas réduite. Monk déploya beaucoup de vigueur et d'habileté pour l'empêcher de troubler les élections du parlement qu'oh attendait. Il lui imposa par des menaces, surtout par l'assurance adressée aux officiers de tous les corps qu'on ne voulait pas rétablir les Stuarts, mais seulement remettre la nation en possession de ses privilèges parlementaires; cependant il eut à réprimer quelques mouvemens. L'ouverture du parlement approchait, lorsque Lambert s'évada, réunit quelques troupes, et leva l'étendart républicain. A l'effet que produisit parmi les soldats, les indépendans, les millénaires, les niveleurs obscurs, l'évasion de cet homme renommé pour son audace et son activité, on vit à combien peu tenait la guerre civile. Comme la bourgeoisie ne redoutait rien davantage, elle sortit de l'apathique indifférence à laquelle le régime du protectorat l'avait habituée, et s'anima contre les soldats et les indépendans d'une haine pareille à celle qu'elle avait jadis fait éclater contre les

délinquans. De toutes parts on poussa au grand 1658 changement qui seul pouvait garantir le repos et le 1660. bien-être du pays. Si les classes laborieuses se fussent rendu compte des causes de cette prospérité qu'elles craignaient de compromettre en soutenant la révolution, elles n'eussent jamais consenti au rétablissement d'un ordre de choses qui devait leur rendre une population de courtisans ruinés, paresseux et avides, et refaire du dévouement à une famille, une carrière de fortune pour tous les intrigans; mais elles ne songèrent qu'à ce qu'elles avaient à craindre de l'armée et de la pauvreté des classes inférieures. Le parlement se réunit sous l'influence des mêmes terreurs. La chambre haute, qui n'avait pas été détruite, mais seulement suspendue, reparut nombreuse et bien corrigée de cet amour de la liberté qui l'avait rendue favorable aux premiers vœux de la révolution. Elle redemanda la monarchie. La chambre basse crut avoir à choisir entre les vengeances de parti qui pouvaient résulter d'une nouvelle guerre civile et la restauration qui se présentait par ses agens, clemente, peu exigeante, sage en apparence, et decidée à s'accommoder aux mœurs et aux besoins du temps. La fameuse déclaration de Breda lui fut présentée par l'ordre de Monk, et leva toutes ses hési-tations.

Nous ne désirons rien tant, disait le roi dans cette lettre adressée au parlement d'Angleterre, qu'une exacte observation de la justice, et nous sommes prêts d'y ajouter tout ce que raisonnablement on peut attendre de notre indulgence. Afin que la crainte du châtiment n'engage pas ceux qui se sentent coupables à persévérer dans le crime et à empêcher qu'on ne rende la tranquillité à l'Etat, en s'opposant au rétablissement du roi, des pairs, de la monarchie et des peuples qui la composent, chacun dans ses droits légitimes, anciens et fondamentaux, nous déclarons, par ces présentes, que nous accordons un libre et général pardon, lequel nous serons prêt, quand nous en serons requis, de sceller du grand sceau d'Angleterre, à tous nos sujets, de quelque qualité qu'ils soient, qui, dans quarante jours après la publication de cette déclaration, s'en tiendront à notre présente grace, et en feront leur sous mission par un acte public, promettant d'être à l'avenir de bons et fidèles sujets; de laquelle grace nous n'exceptons personne que ceux que notre parlement jugera à propos d'en excepter; hors ceux-là; tous les autres, quelque coupables qu'ils soient, doivent se reposer sur notre parole comme sur la parole d'un roi, que nous donnons solennellement par la présente déclaration; entendant qu'aucun crime de ceux qu'ils auront commis contre nous ou contre le feu roi notre père, avant cette même déclaration, ne s'élève en jugement contre eux, et ne soit mis en question à leur préjudice, à l'égard de leurs vie, liberté, non pas même autant qu'il est en nous, à l'égard de leur réputation, par aucun reproche, ni terme, qui les distingue de nos autres sujets; car notre vouloir et plaisir royal est que dorénavant, parmi nos sujets, soient mises en oubli toutes 1660, marques de discorde, de séparation, de différens partis a désirant avec passion qu'ils lient ensemble une amitié et l'une correspondance parfaite pour l'établissement de nos droits et des leurs, dans un libre parlement, les conseils duquel nous prétendons suivre, sur notre parole royale.

quité des temps ont produit dans les esprits diverses opinions touchant la religion, et que de là sont nés des partis et des animosités mutuelles, pour contribuer à les adoucir par le commerce et la facilité de converser les uns avec les autres, nous donnons la liberté aux consciences, et déclarons que dorénavant personne ne sera inquiété sur les opinions différentes en matière de religion, pourvu que l'on n'abuse point de cette indulgence pour troubler l'État; et nous sommes prêt à approuver les actes qu'il semblera bon au parlement de nous présenter après une mûre délibération, pour confirmer et établir plus solidement ce dernier acte.

De plus, comme il est arrivé dans les révolutions qui affligent depuis quelques années ce royaume, qu'il s'est fait plusieurs dons et acquets de biens que les possesseurs pourraient être contraints à restituer selon les lois, nous déclarons que notre bon plaisir est que tous les différends et tous les procès qu'on pourra intenter sur ce point soient terminés dans le parlement; ce tribunal étant le plus propre à procurer

vent prétendre.

à donner consentement à tous les actes du parlement touchant les articles ici exprimés, de même qu'è ce qui concerne les arriérés dus aux officiers et soldats de l'armée du général Monk, que nous promettons de recevoir à notre service avec la paie dont ils jouissent maintenant.

A la lecture de cette pièce, le rétablissement de la royauté dans la famille des Stuarts fut voté par abclamation, et l'on prétendit trouver dans les intentions annoncées par la déclaration non-seulement les motifs, mais les conditions du rappel. Vainement quelques presbytériens représentèrent que ce que l'oil avait jadis exigé de Charles Ier avant sa rupture avec le parlement, on devait l'obtenir de son fils; que des contestations renaîtraient bientôt si la portion d'and torité qu'il convenait de rendre à celui-ci n'était devance fixée; et qu'il serait honteux que tant de sand eût été versé pour rien. On leur objecta qu'il n'y avait point de temps à perdre; que les révolutionnaires pouvaient dans quelque nouveau trouble ressaiste leurs avantages, et qu'il fallait s'en remettre aux lumières et à la droiture du monarque. La majorité se paya de telles raisons. Aveugle, si elle crut en effet que ce témoignage d'une confiance sans bornes aurait pour la nation le même résultat que les réserves commandées par la prudence; mais hien peu excusable

# Comme whe parate? The peur la decida seule à cet 1660. appel aux sentimens d'un prince que tant de prejugest dinterers et de ressentimens de valent empecher a donner conscipliquide 360281881 281 control to o Sinja resolution de rappelet les Shiarts il ent pas ets prise a reciedite precipitation, et que les coliditions de sleutsreenhissement enssent étérreglees par ceux desementation of the deseroyalistes anglicanis qu'on pouvait considérer comme amis du pays; tune transabtion percitle a celle qui se att wingulatt amices drugy airest singly airely design belon and a second of the contract of the co causei d'ahorrévolution indivelle ginals la déclaration de Breda um rismato la tration du Pied de qui l'écondatodes devite depris de prix de tant de saig et Holl suprouva heulean de ce pardon accorde a d'anoismasustation dellina del l'églatres du parlemenupouriles oucles with their est a la Toyaute, on se hasbdeovorer des sommes d'argent pour les offrir au roh un'auc'a Mork et au duc'de Glocester, ses deux ferest Owalle phis loid queax en demaidant la prosent prion rede deux qui dvaient trempe dans le meintre de Charles I", comme si, dans la pensee des sa mort n'eût pas été le crime de la nation entiere. Aussi, plus tard, ce fut une grande incelisequence d'invoquer, à chaque nouvelle vengelace des Stuarts, la déclaration de Bréda, ou de la reprocher a Charles II comme une deception, parce quien avait en le tort de voir en elle autre chose que ce qu'elle était réellement. La déclaration de Bréda n'était point une déception, puisque Char-

ć

les II y proclamait son bon plaisir comme base de son autorité souveraine. Or, ce principe, une fois admis, ne pouvait être rétabli en fait que par l'annulation successive de toutes les concessions que la royauté avait été obligée de faire depuis le règne d'Élisabeth, et par l'extinction graduelle des lumières nées de ces discussions politiques et religieuses qui avaient fait la révolution, et que de grands hommes en tout genre, des orateurs, des historiens, des poètes, des sayans, la gloire de l'Angleterre, avaient répandues. Cet acte, su légèrement reçu comme un traité de paix, n'était que la déclaration d'une nouvelle guerre, d'une guerre qui demandait, de la part des Stuarts, de bien plus grands efforts que ceux faits par la nation pour les renverser une première fois.

Charles II ignorait sans idente lui-même à combien d'injustices et de violences devait le conduire ce principe de souveraineté absolue admis par le parlement avec une si étrange imprévoyance. Cette révolution, que ses préjugés se refusaient à comprendre, il la croyait l'ouvrage d'une poignée de factieux, et par suite était peu capable de ces profondes arrière-pensées, de ces vues systématiques que semblèrent indiquer ses caresses à la nation, sitôt suivies de mesures tyranniques, et sa rupture successive avec chacun des partis dont il avait d'abord recherché l'alliance. Il n'avait guère de résolution arrêtée que celle de se créer, à quelque prix que ce fût, un despotisme assez fort pour n'être plus contesté. En outre, bien qu'il fit profession

ouverte d'irréligion, ilavaitre connuque le catholicisme 1660. romain était pour le pouvoir absolu un excellent auxiliaire, et sentait combien il lui serait avantageux de le substituer à ce protestantisme anglican qui, des matières religieuses, avait transporté le droit de discussion et d'examen dans les matières politiques. A cela se bornait probablement toute sa politique secrète, facile à deviner pour ceux qui composaient le parlement, et qui avaient lutté jadis contre les dispositions absolument semblables de Charles I<sup>ex</sup>.

Mais aucune défiance ne fut montrée à Charles II: et s'il commit la faute capitale de remettre en discussion, par sa déclaration de Bréda, une question que la force avait une fois décidée et pouvait seule décider encore, la réception qui lui fut faite en Angleterre ne fut pas de nature à l'éclairer sur cette faute. Sur toute sa route jusqu'à Londres, ce ne furent que fêtes et acclamations. Il était jeune, d'assez bonne mine; il témoignait une vive et franche joie de ce retour inespéré; et ceux qui se trouvaient sur son passage, suivant leur rang ou la classe à laquelle ils appartenaient, surtout suivant le degré de républicanisme qu'ils avaient à faire pardonner, ne croyaient pouvoir lui montrer trop d'empressement ou faire éclater assez haut leurs transports. L'accueil fait aux Cavaliers qui avaient suivi le roi dans l'exil et revenaient avec lui était le même. Le rapprochement entre deux factions qui s'étaient combattues avec tant d'acharnement s'opérait avec une merveilleuse facilité. Dans ces premiers momens, nulle protestation 1660: contre le rétablissement de la monarchie ne s'élevait parmi coax qui, plus ou moins, avaient contribué à son renversement; nuis ressentimens n'étaient encore avoiés par des exilés qui pouvaient à peine se persuader leur triomphe. De part et d'autre, un fangage mensonger émoussait les menaçantes aspérités; ajustait les conduites diverses; et les accommodait à les qu'il y avait d'impérieux dans la nécessité présente: Dans l'armée, la résignation était silencieuse; dans la bourgeoisie et dans le peuple, la joie se maniféseant par une vive réaction contre les principes républit cams et contre la rigidité des mœurs révolutionnaires! «Un esprit d'extravagance, dit un historien du temps, evune joie immodérée, s'étaient emparés de la nati tion, et sirent disparaître toute vertu et toute piété: ce wetait que divertisselnens et jongléries ; les trois royatimes en furent inondes! et partout suivit le Hatti frage des bonnes mosurs. Sous prétexte de boire \$148 santé du roi, on se permettait tous les désordres ét les derniers excès de la débauche. Ceux qui avaient été niélés dans la révolution croyatent ne pouvoir mieuméearter les reproches et les défiances qui pesaient sur eux qu'en se laissant aller au courant; en se mitquant comme les autres de tout ce qui peut s'appeler religion; en racontant ou en composant toutes les anecdotes faites pour convaincre eux et leur parti d'impiété et de rithicule »

Dans la conduite que tint paprès l'arrivée du roi, le parlement, déjà si imprévoyant et si faible dans la question de son rappel, cet oubli de toute dignité na-

tionale fut, dans ses conséquences, beaucoup plus 1660. graye. Les communes déclarèrent dans une adresse au roi, qu'elles, acceptaient, au nom des villes et bourgs d'Angleterre, le pardon gracieux offert par la déclaration de Bréda. Lorsqu'elles vinrent aux excontions que cot acte abandonnait à leur discrétion. elles moulurent des létendes si lein , que de roi fit obligó, de les modéres dans ces démonstrations, de zèle, et de leur rappelen que, sans la confiance qu'ou avait que dans ses promesses d'oubli, ni lui, ni ellest ne se seraient trouvés comme alors assemblés en par lement. A leur prière, il publia cependant une proclamation par laquelle il déclarait que tous ceux des juges du feu roi qui ne se rendraient pas en prison deps. un délai de quinze jours n'auvaient point part à d'amnistie, Quarante - neuf de loes juges, iqualifiés du nom de régicides a vivaient encore : dix parvinrent à so sauver, dix autres furent pris en fuyant eff dix-neuf eurent le courage de venir se livrer. Le perlement, reprenant la déclaration royale, avec les que rantorneuf régicides exclutifue pardonanquant à la Hie et aux biens le chevalier Vane, un de ceux qui avaient le plus contribué à la condamnation du comte de Strafford, qui depuis, distingué parmi les républicains par son talent et son andeur, avait cependant refusé de siéger parmi les juges de Charles IS, et le général Lambert, qu'on avait trop de raisons de craindre et de hair. Un grand nombre d'autres furent déclarés incapables d'exercer à l'avenir aucun emploi, A l'égard des régicides morts, tels qu'Olivier

1660. Cromwell, Ireton son gendre, Brudshaw et Pride, l'un président et l'autre juge dans este trop fameuse cour, il fut déclaré qu'ils seraient sujets aux confiscations et autres peines qu'il plaisait aussi et au parlement de leur infliger.

En execution del covacte, quiono assit appeler acte d'anthistie, les vinguaneuf mégiuides prisonniers flirent livrés à une commission spéciale, nonposée de gens de la cour ou d'hommes qui avaient train la cause de la révolution, et jugés sur ce principe, proclamé par les deux chambres comme l'un des fondemens de la constitution anglaise : savoin, qu'aucune personne, aucune autorité, pas même le peuple entier, agissant soit par lui soit par ses représentans 'la avait le pouvoit de contraintre par conps un ror d'Angleterre. Les juges de Charles III, considérés comme avant violé ce principes tandis qu'ils se regardaient comme avant accompli un grand acte de justice, apportèrent à la commission spéciale denrs têtes dévouées, mais fières encore; ils ne cherchèrent point à écarter par les subtilités du droit une culpabilité évidente dans leur situation. Calmes devant un tribunal passionné pils étonnèrent des consciences qui toutes n'étaient pas tranquilles, pan l'imperturbable conviction avec laquelle ils soutinrent ce qu'ils avaient fait, ce que la nation leur paraissait avoir appris tout à l'heure à détester. Tous furent condamnés à mort : on sursit à l'exécution de ceux qui s'étaient livrés; les autres, au nombre de dix, périrent. Vainement, par les circonstances du supplice, on

chercha à les couvrir d'ignominie. Jusque sur l'échafaud, ils montrèrent que la mort n'était point à leurs yeux la punition d'un crime, mais la suite d'un revers de fortune : au jugement même des écrivains royalistes, ils honorèrent leur cause par leur martyre. Dans le cours de l'année, trois autres régicides, enlevés en Hollande contre le droit des gens, finirent de la même manière, et les cadavres exhumés de Pride, Ireton, Bradshaw, Cromwell, furent attachés au gibet, après avoir été insultés et souillés par cette classe du peuple à qui toutes les révolutions n'apportent guère que de ces joies brutales.

Vane et Lambert comparurent plus tard, non 1660 comme régicides, mais comme ennemis de la restau- 1662. ration. Lambert fut condamné à mort; sa faiblesse satisfit ses ennemis, qui le laissèrent vivre. Vane soutint la grande réputation qu'il avait acquise dans les orages du long parlement; il osa représenter à ses juges qu'après la mort du roi la nation avait été souveraine de droit et de fait, et que la royauté ayant alors abandonné sa propre cause, il était ridicule qu'elle vînt demander compte de ce qui s'était fait, elle absente, et prétendît punir des actes que l'Europe avait respectés. « J'aurais pu, dit-il, à la restauration, me dérober par la fuite aux vengeances qui m'atteignent aujourd'hui; mais, à l'exemple des plus grands hommes de l'antiquité, j'ai voulu m'exposer à périr pour la défense de la liberté. J'étais résolu à rendre témoignage par mon sang à l'honorable cause pour laquelle je me suis déclaré. » Ses derniers mo-

mens furent, dignes de cette, simple, et noble défense. Desitambours places au pied de l'échafaud empêchèrent que sa voix autrefois chère au peuple, ne fit entendre quelque dangereuse vérité. Vane fut le dernier qui paya de sa tête la conduite tenue pendant la révolution; heaucoup d'autres indépendans souffrirent encore dans leurs biens et leur liberté. sorte de réhabilitation pour leur parti, que de si froides et si tardives représailles. Ces vengeances étaient dans les haines prosbytériennes au moins autant que dans les ressentimens de la royauté. On les appelait des actes de justice, des exemples éclatans et nécessaires: c'est toujours ainsi que parlent les factions rictorieuses, et les lâches qui s'associent à elles et leur doivent des prouves de dévoyement. Il y avait. beaucoup d'hommes de ce genre dans la chambre bassen anciens républicains valets sous Cnomwell, se regardant alors comme ayant changé de maître. Après les demandes de proscriptions, la servilité des uns et la passion des autres parurent dans le evote empressé des subsides ordinaires et extraordinaires que sollicita la coun. L'argent du peuple sut livré; avecture profusion dont il in'y avait pas d'exemple dans, les temps de la plus honteuse obéissance de recueil des actes de ce parlement, dans l'espace de moins d'une année, montre le pillage des deniers publics, dans l'énumération de quantité de sommes votées à titre d'arrérages, de revenus courans, d'indemnités, ou même d'humbles offrandes. On y trouve : 50,000 livres sterling, présent à Sa Majesté;

20,000 livres au dubidikork; i vioco au due de Chou 1660 cester; rojobol à la reine Henriette de France, merd du roi; ro,000 livres à chaeune des princesses ses the concurrence question or magnetic state of the passing "Un acte continuent là taxe mensuelle de 70;000 fiv." sterling, qu'on n'avait pu percevoir depuis la mort de Cromwell; and a same cases among brooms thought La Autro acte ordomant la levée difficiente des ale réruges de cette même taxe, depuis douze mois; uni "Un acte imposant une capitation pour le paiement taut que un est de l'armée; men est de la competit ab Autre acta pour lever les sommes nécessaires all acte portant à 1,200,000 liv. sterling le revenu ammuel du roi. Henri VIII, par ses exactions, s'était fait un revenu presque aussi considérable; mais jamais parlement h'en avait assigné un pareil à aucun roi; ''' Un acte pour lever, dans l'espace d'un mois, une taxe de 100,000 livres sterling sur les terres, pour les besoins pressuns de Sa Majesté; Come et la sun "Un acte pour la levée de 140,000 livres sterling" par anticipation sur la taxe mensuelle de 70,000; D'autres actes établissent des impôts sur la bière, lé cidre et autres liqueurs; interdisent la plantation du tabac en Angleterre et en Irlande, ou bien accordent des sommes pour certains déficits dans le produit des taxes ou pour dédommager le roi de quelque perte insignifiante. Il serait impossible de présenter un total exact de toutes ces sommes, qui servirent, en grande partie, à payer les dettes des princes à l'étranger

1660 et les frais de leur longue conjuration contre le pro-1602. tectorat et la république. La guerre civile avait moins coûté que la restauration; et tout ce que la guerre civile avait détruit au grand avantage du peuple; on le rétablissait maintenant aux applaudissemens insensés de la invititude. et in en en maintipolitique and

La déclaration de Bréda avait chargé le parlement dexaminer les titres d'après lesquels beaucoup d'officiers, de soldats et de bourgeois, possédaient des terres depuis la révolution. Parmi les biens ainsi distribués, tous ceux qui avaient appartenu à la couronne durent. être: restitués immédiatement et sans, indemnité; ceux qui avaient appartenu aux chapitres et aux évêques anglicans furent aussi regardés comme illégalement acquis : le parlement condamna leurs détenteurs à la restitution. Les biens des seigneurs du parti royaliste ne furent rendus qu'en petit nombre, parce que beaucoup de ces Cavaliers étaient rentrés en Angleterre sous le protectorat et la république, et avaient composé pour leurs biens avec ceux qui les avaient achetés ou reçus à titre de récompense. Ces transactions, regardées comme tout-à-fait libres de part et d'autre, furent maintenues. Quant aux royalistes qui, revenus seulement avec le roi, n'avaient pas composé, ils rentrèrent en possession au détriment des seuls acquéreurs.

Le rétablissement de l'épiscopat comme religion de l'État était le complément nécessaire de la restauration. Déjà, aux termes d'une proclamation royale, ceux des anciens évêques anglicans qui vivaient en-

core étaient rentrés dans leurs diocèses, les chapitres 1660 anglicans s'étaient reformés, plusieurs églises s'étaient 1662. rouvertes à ce culte, et une assemblée de théologiens avait reçu l'ordre de revoir l'ancienne liturgie et d'y faire les changemens qui seraient jugés nécessaires. Les presbytériens n'avaient point dû réclamer, pance que la déclaration de Bréda promettait protection égale à toutes les croyances; mais l'assemblée de théologiens ayant pour objet de trouver les vaisons de quelque préférence éclatante, on juges que le parlement présbytérien allait rencontrer le seul intérêt capable de mettre un terme à ses complaisances, et sa dissolution fut proponcée. Le roi l'accompagna de paroles flatteuses et de promesses pour l'avenir. Dans la suite, il appela toujours ce parlement, l'heureux, le bon parlement; faisant allusion à la faiblesse et à la confiance qu'il avait montrées.

of the parties of the same of the

## CHAPITRE II.

## SYSTÈME ANGLICAN

Les anglicans à la tête de la contre-révolution. 🚈 **Rosasuites** contre les chess presbytériens d'Écosse. — Régime etabli en Ecosse. — Conférences de la Savoie entre les presbytériens et les anglicans. - Les presbytériens persécutés. L'acte contre les presbytériens étendu aux papistes et à attons des non-conformistes protestans. - Intrigues de la cour pour obtenir une distinction en faveur des papistes? Résistance du ministère et commencement d'opposition dans le parlement. Composition de ce parlement. lois sur l'armée, sur les corporations, sur la presse, sur 'la religion. — Progrès de la mésintelligence entre le roi et ses ministres anglicans. Declaration d'indulgence, publiée par le roi en faveur des papistes. — Guerre avec ... la Hollpade of Blaintes de l'opposition parlementaire. Mauvais succès des ministres anglicans, voulant touin l'équilibre entre la cour et le parlement. La cour et le parlement renversent les ministres anglicans.

1660. Iement presbytetien à la restauration politique avait en même temps préparé contre cette assemblée la restauration religieuse, c'est-à-dire le rétablissement de l'ancienne église nationale. Les trois principaux ministres, le chancelier Clarendon, le lord trésorier Southampton et le duc d'Ormond, étaient anglicans zélés, parce qu'ils attribuaient aux doctrines presbytériennes tous les égaremens de la révolution; d'ail-

leurs recommandables par leurs vertus privées et les 1660 talens qu'ils avaient montrés à la tête du parti cavalier. 1662. C'était le duc d'Ormond qui avait soutenu si longtemps en Irlande la cause royale contre les armes républicaines. Le roi, depuis son retour, lui avait donné la vice-royauté de ce pays. Clarendon et Southampton avaient constamment suivi les princes dans Pexil, et les avaient puissamment servis dans leurs négociations avec les cours étrangères et les presbytériens qui avaient fait la restauration. Le roi avait en gutre appelé à ses conseils ou fait entrer à la chambre haute quelques déserteurs illustres de la cause quodutionnaire, entre autres Ashley-Cooper, Monk, cree duc d'Albermale, Denzil-Hollis, et le comte de Manchester, anciens adversaires de Charles les l'un dans le parlement, l'autre à la tête des publice pour a form des popities outine estimos seque

-Le comte de Clarendon était chief de cette administration dans daquelle des hommes zeles pour les croyances anglicanes se trouvaient reunis à d'autres qui, dans les orages de la révolution, avaient appris à ne plus rien croire, ni dogmes religieux, ni vérités politiques. Les premiers apportaient leurs vues, les autres leurs moyens. Cette réunion était mauvaise. car les projets étaient imprudens, et la fraude et l'intrigue s'employèrent à les faire réussir. Ainsi pour amener le rétablissement de l'uniformité anglicane, pour presser le licenciement de l'armée, et autorisez des mesures de surveillance et de gêne à l'égard des soldats licenciés, pour entretenir la nation dans cette

1660 crainte des troubles si favorable aux intérêts de la couronne, la politique suivie par un ministère qu'honoraient quelques vertus sut de chercher des torts et des intentions hostiles aux presbyténiens, de prêter des complots aux soldats, de les exciter sous main, enfin de rendre suspects les hommes qu'on craiganit de voir reparaître dans un prochain parlements lin mouvement tenté au milieu des rues de Londres par quelques fanatiques de la secte des millenaires sequit de prétexte à la première attaque coutre les pechytériens. Une proclamation royale, rappelant l'antipuae dénomination de non-conformistes appliquée à tous coux que n'appartensient point à l'église anglicans, défendit à ceux-ci-toutes assemblées religieuses here das temples, jusqu'à ce qu'une conférence entiques évéques et les ministres presbytériens entreglé les différends existans au sujet de la liturgie. D'interdip tion portait sur les presbytérieus comme surférquilénaires et les quakers; mais par se qui se passage des on Lepsse, les presbytériens étaient miens avertis de ce que leur réservait un ministère que leur propre haine contro les républicains avait pouses si loinsur. Après la restauration, on avait delibere dans le consul si l'on rendrait la liberté à l'Écosse ou si le gouvernement militaire établi par Cromwell y séruit maiatenu. Malgré la joie que les Écossais avaient montrée de la restauration, Charles II penchait pour ce dernier parti qui lui garantissait à l'avenir la soumission des Écossais. Il céda aux représentations de ses ministres et du lord écossais Lauderdale; que

de grands services rendus à la cause royale avaient 1660 mis en crédit près de lui. L'Écosse fut autorisée à 1662. reformer son parlement, qui, depuis la seconde invasion de Cromwell, avait cessé d'exister. Le lord écossais Middleton, chargé de faire exécuter cette mesure contre laquelle il s'était prononcé, la fit servir au rétablissement de l'épiscopat en Écosse. Il rappela au parlement les évêques exclus de ce corps depuis le règne de Jacques VI, et parvint à écarter les hommes qui avaient dirigé pendant la révolution les presbytériens. Une autre question, également agitée dans le conseil, fut celle de savoir si l'amnistie de Bréda adressée au seul parlement anglais devait s'étendre à l'Écosse. En Écosse où, comme on a vu plus haut, il n'y avait eu ni indépendans ni régicides, l'acte d'oubli ne pouvait avoir d'autre objet que de rassurer les presbytériens, et Charles II ne voyait pas de nécessité à user envers eux de ces ménagemens. Il savait que les presbytériens écossais, comme secte religieuse, étaient beaucoup plus ennemis de l'autorité absolue à laquelle il aspirait, que les presbytériens anglais, comme parti politique. Il profita donc de ce que ses promesses de pardon désignaient d'une manière spéciale ses sujets d'Angleterre pour faire tomber sur les presbytériens écossais le poids d'une vengeance ailleurs trop périlleuse. L'énergie qu'ils avaient montrée en commençant l'insurrection avec leurs seules forces, et plus tard, lors de son séjour parmi eux, l'audace avec laquelle ils avaient censuré sa conduite privée, étaient des crimes

1660 topijours presens in sepretaret dont le châtiments 16th disaient res epurtisans rimportaità illanneur de ren couronner Son lieutenant Middleton dirigen contre 16 lond Atgylert possesseus d'immenses domaines dans liquest de likeusses et de plus ancien comme de plus distingué des chefs presbytériens, une accusation concartes de la conseil Une correspondance confiden. tialle centre le landaet Monk fut produite à l'appuis de l'agentation Gette correspondance, que Monde aveit en l'imfamia de li viter establissaité d'une esamème vapque ostste parties de l'accelention ainsi admise paride quar» lement consais dans les termes inventés par Middle» tonp sanoite limprésomption de complicité dans la mort di rnic lies destres d'Argyle proquisient qu'il a vait été liénavecound ques vans descringes des Charles L'America wellemente entre established de la la completa de la completa del la completa de la completa del la completa de la completa del la completa cessionnesses la présumption suit déclarée sufficientes resident enatémotésant fixtouxépannés quarte ligge d'Edimbourg en présence d'un peuple que les souvest misvde sasederecibergelas vuoriduses cheveurs blancsifisa calme femmenté plas femment de mes aprièmes pet repet quités testations d'attachament un coverant al ne pouvaient presbytérions à s'enimientome quosassabab templiam sesses, servicio de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del compania batémens, pour étre jugé comme factieux, un epotain Guthera dono la condamnation devait letresparticulie remedit agréable à Charles II parce que ce uninistre étaits un de ceux qui l'avaient offensé de leursire montrances pendant qu'il était en Écosse. Comme il . n'yravait point contre lui d'accusation précise, il se-

défendit en homme persuadé qu'on voulait sur lui 1660 faire un exemple, et déconcerta toutes les espérances, 662 de ceux qui eussent désiré le sauver. Il recut sa condamnation comme la promesse d'un martyre objet de ses yœux. « Je l'ai vu exécuter, dit Burnet; ce fut « moins de la résolution qu'il montra qu'un parfait « mepris de la mort. Il parla une heure de dessus « l'échelle avec un sang-froid qui annonçait plutôt un « prédicateur qui débite un sermon, que l'homme qui « prononce ses dernières paroles. Il justifia toute sa a conduite, et exhorta le peuple à demeurer fidèle « au covenant, qu'il exalta en termes pompeux. » Après Guthry, d'autres hommes qui avaient marqué dans le parti presbytérien soit en combattant la royauté, soit en luttant contre la tyrannie de Gromwell ou contre celle de Monk, furent jugés et condamnés, mais obtinrent leur grace; ce qui moraleralement était tout aussi fâcheux pour le parti presd'Edimboding en présence d'un peuple que lansirité

En Angleterre, la conférence appelée de la Savoie s'étant prolongée pendant plusieurs mois sans pouvoir amener les évêques anglicans et les ministres presbytériens à s'entendre sur aucun point fut dissoute, et presque aussitôt un nouveau parlement fut convoqué. Il allait trancher les questions inutilement discutées dans la conférence. Les élections s'étaient faites au milieu des joies du couronnement de Charles II. La nation avait applaudi jusque-là à toutes les vengeances exercées contre les républicains. La confiance dans les intentions du monarque et de ses mi-

nistres était si grande, que partout les choix étaient tombés sur les candidats appuyés par la cour; ainsi les presbytériens se trouvaient en fort petit nombre; il en était de même des cavaliers, le ministère avant em de sa politique de ne montrer pour eux aucune prédilection. Les nouveaux députés étaient des propriétaires, des avocats, des marchands, des gens en place, tous dans l'engouement de royalisme qui transportait la nation entière. Le ministère en les appuyant comme de sincères amis s'était trompé, comme ils s'é taient trompés eux-mêmes sur le véritable caractère de cette haine qu'ils montrajent contre la révolution. En général ils se trouvaient, quant à la religion, reportés dans un vague protestantisme, Fatigués de tant de querelles entre des sectaires dont le zèle ne par raissait plus qu'une dangereuse folie, ils penchaient à croire que le rétablissement de l'épiscopat dans son ancienne suprématie était nécessaire à l'affernisse ment de la royauté.

A l'ouverture de la session, le chancelier Elargndon fortifia en eux cette disposition, en faisant un sombre tableau des dangers que présentait l'esprit insurbordonné des prédicateurs et des soldats. Il dit que certains discours scandaleux tenus en chaire s'actordaient avec les indices fournis par une vaste, correspondance interceptée, pour prouver que la restauration avait beaucoup d'ennemis cachés. Il ajouta qu'il ne voulait désigner aucune personne ni aucune secte; mais que d'une manière générale il ne craignait pas d'affirmer que les ennemis de l'église anglicane l'étaient aussi du système actuel. Les paroles du chan- 1660 celier, dictées, selon toute apparence, beaucoup moins 1662. par la conviction que de tels dangers existassent, que par sa haine contre les presbytériens, émurent vivement la chambre basse; elle déclara à une majorité considérable que tous ses membres devraient à un certain jour recevoir publiquement la communion suivant la liturgie anglicane. Elle ordonna ensuite que le covenant écossais et l'acte du même nom, adopté par le parlement presbytérien en 1643, seraient brûlés par la main du bourreau. La guerre, ainsi déclarée aux doctrines religieuses et politiques des presbytériens, fut vivement poussée. Un acte révoqua celui qui avait exclu les évêques de la chambre haute dans la dix - septième année du règne de Charles It. Un acte dit des corporations ordonna qu'à l'avenir, afin qu'on pût s'assurer que les membres formant les corporations étaient affectionnés à la royauté, tout maire, alderman, conseiller ou simple officier de corporation, prêterait, outre les anciens sermens d'allégeance et de suprématie, un serment d'abjuration du covenant, et un autre ainsi conçu : « Je crois qu'il n'est pas permis, sous quelque prétexte que ce puisse être, de prendre les armes contre le roi. J'abhorre cette détestable maxime qu'on peut prendre les armes par autorité du roi contre sa personne ou contre ceux qui agissent en vertu de ses commissions. » Ce serment était une condamnation

amère de la conduite passée des presbytériens, conduite qu'ils avaient pourtant désavouée en faisant la

1662. Puniformité dans les prières publiques et d'adminisments des sacremens de la langue de la royant.

Il y eut une courte prorogation du parlement, pert. dant laquelle le ministère travaille à disposon les jespiffes comine il fallait pour qu'un tel accessit adopté. Le moven fut celui dont on usait depuis qu'il n'y avait plus de régisdes ni de républicains notables à, poursulvie, on patter d'une vaste conspiration tramée devait echter par un soulevement des militairesalis dentites: Sans doute de metataitubon mombre de ces taithtiséritusement des morens de remorser i maintel hant the its relation to saus chaft set sains in the saus land to the land to de thoses doing also revisions per compeaner le frétablis semente Brookin waliend des inverse in la shain , mais c'étalent des prepositionnés par la regret du margé et la misere presente La police de Gromwellopassée au service des ministres du roi connaissait en surveilo lait les discleus pfficiers. On leur avait défendupée cemment d'approcher de Londres jusqu'à sune din stance de vingt milles La population était partous montee contre eux. Le chancelier Clarendon dessit savoir combien ils étaient peu redoutables, et 2000 que bien les explosions d'enthousianne religieux qui post vaient partir des chaires presbytériennes gétaient maintenant peu contagiouses. Il n'avait et me pour vant fourthraucune preuve de l'existence des some plots qu'il dénoncates cependant les craintes qu'il lui

plut de feindre se communiquèrent aux hommes 1662, moins bien placés que lui pour juger de la réalité du danger, et le parlement, dès qu'il se réunit, vota l'acte d'uniformité.

Par cet acte, il était ordonné à tous les ministres, sous peine d'être privés de leurs bénéfices et poursuivis d'après les lois antérieures à la révolution, de se conformer au culte de l'église anglicane suivant le livre de prières nouvellement reyu; de déclarer par serment qu'ils approuvaient tout ce qui était contenu dans ce livre; de se présenter aux évêques pour recevoir d'eux l'ordination, et de renouveler leur serment au roi comme chef de l'église anglicane. Un court délai leur était accordé pour se préparer à cette abjuration de leurs principes et de leur discipline. On sait qu'une des prérogatives autrefois contestées à Charles Per par les presbytériens était celle de disposer des forces du royaume, et que c'était sur ce point qu'a vait éclaté la rupture; le parlement, dominé par cette pensée qu'il ne pouvait préserver la royauté de nouveaux dangers qu'en la rendant plus forte qu'elle ne l'avait jamais été, décréta que le gouvernement, le commandement et la disposition des milices, de toutes les forces de terre et de mer, et de toutes les places fortes, était par les lois du royaume le droit de sa majesté; qu'aucune des deux chambres ni toutes deux ensemble n'avaient le droit de faire la guerre soit offensivement soit défensivement à leur légitime souverain; qu'en conséquence il serait enjoint à tous les gouverneurs de provinces, aux généraux, aux of-

1965 fieldrie et soldats sous lours ordres, de prêter le sorices. Prient; suivante and declare at fure outil n'est permis uous aucun protexte que ce soit de prendre les armes contre le roi. Jabhorre cette maxime infante qu'on Beut prendre les armes, pur son autorité contre sa personne ou contre ceux qui agresent est vertu de ses Sommissions. » C'était à peu près le même sernient who coluit qui veitait d'être imposé aux incusbres des corporations. Les principes ainsi polés parpees divers ugus, les législateurs contro révolutiquaires travaillatent à les fortifier par une pénalité rigoineus les sattadaes directes ou indirectes, des provocations de relye voix ou par écrit centre la personne du toi illes equiestations relatives à la puissance que le pionoment resconneissait kiil appartenir on vertude son debit de sugcession au trône, furent déclarées stime de haute teshinotan Leb attaques qui poquaicat particle de présbe étant les plus faciles à prévoir passe prémant sources any characters of the list of the surges increme-11 Tia prosse in svait commence à être une paissance eque lorsque la réformation anglicane, a mait éservie edelle coatre le catholicisme : mais dès de temps Henri VIII avest su l'enchaîner en limitant sem esterdice à l'impression de le bible, des livres de prières et de ceux de controverse opposés au papisme La tempe Marie avait fait de l'impression des livres le privilège d'une compagnie tenue à l'observation d'un règleinuptificareux et southisé à la juridiction arbitraire de la chambre étoilée. Le nombre des presses et ce-"Rivides ouvriers imprimeurs avait été limité sous les

règnes suivans, et pendant le cours de la révolution 1662 les mêmes entraves avaient été données à la presse 1663. par les partis successivement victorieux; mais dans ces temps de troubles et d'exaltation, où les plus rigoureuses lois n'imposaient point à qui voulait dire sa pensée, la presse clandestine avait produit la plupart des écrits qui avaient exercé quelque influence et un nombre prodigieux de pamphlets obscurs. Au temps auquel est parvenue cette histoire, le parlement donna le privilège de la presse à une corporation appelé stationner's company, et organisa ainsi qu'il suit la censure préalable. Les livres sur la législation durent être approuvés par le chancelier ou quelqu'un des chefs de justice, ceux d'histoire et de politique par le secrétaire d'état, ceux de blason par le roi d'armes, ceux de théologie, de physique et de phidosophie par les évêques de Londres et de Cantorbery! Les livres composés dans les universités durent être soumis aux chanceliers de ces établissemens. Le nombre des imprimeurs employés par la compagnie fut fixé à vingt, avec cautionnement pour chacun. La déclaration des noms d'auteurs put être exigée par les censeurs spéciaux. On décida en outre que, sur l'ordre du secrétaire d'état ou la réquisition de la compagnie privilégiée, les officiers royaux pourraient employer main-forte pour saisir partout les écrits publiés clandestinement ou non-approuvés par les censeurs; que les auteurs de tels écrits seraient justiciables d'un tribunal composé des deux seuls évêques de Landres et de Cantorbery; qu'enfin on ne pourrait

as à d'avenir imprimer que dans les villes d'York et de Londres, et dans l'intérieur, de quelques universités: La durée de get acte était fixée à trois ans, après quois ces dispositions pourraient, être renouvelées ou modifiées de trois en trois ans. trained by the annual -: Le gouvernement eut donc à la fois à mettre on exécution les lois sur la presse, sur les militaires licenciés, sur les corporations, sur les milices, sun la religion, toutes plus ou moins tyranniques, mais non encore considérées comme telles dans la nation, parent qu'elles, n'atteignaient, que les gens dont la désaffeotion pour le système établi était prononcée. L'actus sur les corporations donna lieu à beaugoup de vexases tions de détail. Les officiers chargés d'exiger le servi ment dans les villes et les comtés éloignés de Jonne dres firent sortir des corporations nous reeux qui amoq leur parurent point dans, les principes actuels de la c chambre des communes et mirent dans ces épurasei tions une riqueur excessive. Ils firent abattre les mue railles de plusieurs, villes qui s'étaient signalées dans la guerre contre Charles Ier. L'acte d'uniformité oblisis gen beaugoup de ministres à abandonner leurs béné-10 fices, et dans quelques comtés la répugnance à sed. rendre aux églises anglicanes et à assister aux offices récités par des ministres en surplis fut assez vivo. Cependant ce ne fut point par là que l'œuvre affectionnée de Clarendon, des évêques et de la chambre. basse ful attaquée. on the put I down

Sous le nom général de non-conformistes, l'église : anglicame persécutait à la fois les anabaptistes, les

on december हो है है कि ती है plus que rela de hautes desperantes. topes partices avaienteet pendant la giterie elvile Ulinfatiga Bles bar? tisans de Charles Ier. Pendant Fexil des princes 39 ins n'avaitat point transigé l'éomme les présbyterens et bedrevup danglicans, avec le despotisme de come welliuse roli commile on l'a dejà vill, preferalle cette les ligion à toute autre ; non comme plus partue de degrale, engorale estes on History and Islands and Constant Consta Thirdes has tegen and the work of the countries of the contries of the contrie elleuni penohant beatteoup pitts desite. Benunge Tet particulide of the particular of the state of the particular of th avait seduitiv puis repouser le illie, let le in problem sieva enntoubleesquibliaisain oilse blanian for the cetten persécution prendue redemnante aux relation de la company aux presbytériens: Lu reine mère emperathonau zelées Lugrois depuis son verdur, suite épouse du de paris cesse papiste. La cour était remplie de presides de celle! religion attachés auservice des deux lemes. Tout ceci déthrains Charles à insister pour que les hansiles l et-lauchambre basse fissent une distiliciton en favent 8 descatholiques, et n'obtenant rien M'sé Wit réduit and sez platador do ce que la parole qu'il avait donnée dans sa sécharation de Breda était malgre lus violete. Il avalispromis tolérance égale pour tous, disalt-fit 19 12 voulait; il était maître et n'avait besoin de personne pour la proclamer. Les ministres Clarendons et Souzad thampson lui representerent qu'uif sentiment qui sillefvaith tous lequities dans le cœur des Anglas graft ans

1662 haine du papisme, que la conspiration des poudres, les 1663. échafauds de la reine Marie, le massacre d'Irlande, n'étaient point oubliés; que la plus petite marque de faveur donnée aux papistes remettrait en considération les presbytériens et de plus méchantes gens encore, et que, puisqu'il fallait des mesures rigoureuses contre les presbytériens, il fallait que ces mesures s'étendissent aux papistes et à tous les non-conformistes, pour ne pas devenir impopulaires. Le roi ne tint pas compte de ces raisons, et fit connaître qu'il allait publier une proclamation qui modifierait, en faveur de tous les non-conformistes sans exception, ce que l'acte du parlement avait de trop rigoureux.

Alors commença entre le roi et les ministres anglicans une mésintelligence qui, de la part du roi, devint une inimitié profonde. Bientôt il se livra sans réserve au penchant qui l'entraînait vers d'autres hommes dont la corruption flattait la sienne. Ceux-ci étaient les compagnons de ses plaisirs et les complaisans de ses maîtresses. Ses prodigalités les enrichissaient. Vus de mauvais œil par Clarendon et Southampton, qui de tout temps avaient inspiré au roi plus de respect que de confiance et d'amitié, ils tuaient le crédit de ces ministres en se moquant de leurs principes, jetant à propos le doute sur leurs intentions et le ridicule sur leur langage et leurs manières. Ce dernier moyen était tout-puissant auprès de Charles II, et volontiers il se conduisait par les conseils de gens qui l'amusaient de leurs saillies et l'intéressaient par des vices brillans. A leur tête on

citait Buckingham, qu'une précoce maturité en tout 1662 genre de corruption avait depuis l'adolescence rendu 1663. maître de l'ame faible et dépravée de Charles II, puis Ashley-Cooper, moins célèbre par les désordres de sa vie que par ses trahisons politiques, et dont la conduite à l'époque de la restauration a été rapportée. Venaient ensuite Bennet, depuis comte d'Arlington, qu'on disait habile en affaires, mais dont le rôle à la cour était celui d'un complaisant subalterne; Berkley, qui partageait avec lui l'intendance des plaisirs du roi et le gouvernement des maîtresses; Crawford, chez qui des talens assez médiocres étaient relevés par une monstrueuse supériorité dans les débauches de table et les excès de la volupté; enfin l'Écossais Lauderdale, égoiste froid, qui différait des autres favoris par un esprit lourd et un extérieur gauche, mais aimé de Charles II à cause de l'énergie avec laquelle il embrassait toutes les mesures tyranniques. Chacun de ces hommes poussait avec lui deux ou trois créatures dont les mérites avaient quelque analogie avec ceux qui l'avaient fait distinguer, et le roi passait en leur compagnie tout le temps qu'il ne donnait pas à ses maîtresses, ou qu'il pouvait refuser à ses ministres. On juge que de tels conseillers, la plupart criblés de dettes et meuant une vie déréglée, devaient désirer comme lui amener le parlement à une soumission plus effective que celle qui consistait en protestations de royalisme. Tous parlaient en ce moment

de tolérance. Le comte de Bristol, mêlé à leurs intrigues par haine personnelle contre Clarendon, et

parce qu'ayant embrassé dans l'émigration la religion catholique il se sentait menacé par l'acte contre les non-conformistes, s'agitait surtout pour étouffer à sa naissance l'opposition anglicane, favorisée, disait-il, par la trahison du chancelier.

Cette opposition était réelle. On la vit se manifester aussitôt qu'il transpira quelque chose de la faveur du roi pour les catholiques. La ferveur royaliste qui avait animé les premières sessions de la chambre basse tant que la nation avait craint quelque chose des indépendans et des presbytériens passait avec le danger. La majorité ne se piquait pas de patriotisme; le mot seul était encore proscrit, tant les républicains en avaient usé; beaucoup de membres tenaient même à la cour par des places; mais au premier soupcon de dangers nouveaux, la chambre s'arma contré ses ennemis connus ou cachés d'une dictature inexorable, et qu'il eût été trop dangereux de lui disputer. Charles II, réduit à tenter par les voies de la tolérance l'adoucissement du sort des catholiques publia 1663. malgré ses ministres une déclaration dite d'indulgence, et trop tard présentée comme l'accomplissement des promésses de Breda, inutilement invoquées par les républicains proscrits. Rappelant l'article de cette déclaration qui promettait la liberté de conscience: Nous nous sommes d'abord appliqué, di-« sait-il, à bien établir l'uniformité de l'église anglia cane en tout ce qui concerne la discipline, les « cérémonies et le gouvernement, et restons ferme" a dans la résolution de la maintenir; mais en ce qui

« regarde les peines portées contre ceux qui, tenant 1663 « une conduite paisible, font difficulté néanmoins, 1664. « par délicatesse d'une conscience mal guidée, de se « conformer à l'église anglicane, et pratiquent sans « scandale les dévotions convenables à leurs prin-« cipes, nous voulons nous faire un soin particulier. « autant qu'il est en notre pouvoir, et sans donner « aucune atteinte aux privilèges du parlement, « d'engager aux prochaines s'essions la sagesse des. « deux chambres à concourir avec nous pour quelque: « acte qui nous autorise, avec une approbation uni-« yerselle, à l'exercice du pouvoir dispensatif, que « nous croyons attaché à notre personne. », Malgré l'extrême réserve avec laquelle le roi s'exprimait ici, le parlement, qui s'assembla peu après la publication de la déclaration d'indulgence, ne se paya point des scrupules affectés pour le maintien d'une promesse déjà plusieurs fois démontrée vaine. La chambre des communes, rendant artifice pour artifice, représenta que les promesses du roi n'avaient sté que conditionnelles, et que les deux chambres, répondant à la confiance qu'il leur avait témoignée en les chargeant des exceptions et restrictions à faire, jugeaient à propos de le décharger d'obligations qui pouvaient tourner au détriment de l'église anglicane et favoriser le schisme catholique. Une adressy délibérée à la suite de ces remontrances priait le roi de se départir de cette extrême douceur qui avait attire dans le royaume un grand nombre de prêtres romains et de jésuites, et lui demandait une

1663 proclamation qui les forçat d'en sortir dans un térme 1664. fixé. Les ministres firent sentir en voltomble à Alli importait de donner aux chambres cette satisfiction. Moéda, et sit en esset la proclamation; muis une exdeption, introduite de l'aven du parlement en faveur des poêtres attachés aux deux reines et nex ambassadeurs, des puissances catholiques, détruisit la ffiésure amelle-même; car une fente de prêrres angliffs restê rent à ce titre qui les protéges long temps. La décla? de nouvelles les souterillem tuli someglubuile noiten Pans cette même session les communes devoide rent en voi sur sa demande une augmentationale ses revenus : de 1,200,000 hivres, elles les porterent presque à 2,000,000 sterling. Elles pussèrent sais 18 apoigner de mécontentement sur la vente de Duriker que à la Erance y venter à laquelle avait consert! Offe genden , etalant, le produit avait été présque à 1991ion dissipé par le roi en profusions riouvelles Montes 1801 gamplaisante an es qui concernait l'autorité du roi relativement à la disposition des milites, effestélélés rent que le roi ne pourrait les tenir sous les affilés plus de quatorse jours chaque aunée. Elles se probosé elle anoine par là de soulager la milice dans le service mintaire, que d'empêcher le roi de s'y faire des érédultés. Dans la session suivante, le roi répondituancette marque de défiance en montrant pour sa prérogative royale une sollicitude dans laquelle le parlement l'avait jusque là surpassé. L'attitude nouvelle que brenait oette assemblée lui donnant l'évell stir & dil effe pourrait par la suite entreprendre? A demanda la He-

vocation du bill, appelé triennal, consenti vingtquatre ans auparavant par Charles Ist, et en vertu duquel les chambres étaient autorisées à s'assembler d'elles-mêmes au bout de trois années quand le roi se refusait à les appeler. Le parlement révoqua ce bill, conçu en des termes qu'il ne lui convenait pas de soutenir, et se contenta de cette clause générale que l'interruption des assemblées ne serait jamais de plus de trois ans. De leur côté, les chambres firent passer de nouvelles lois contre les non-conformistes sans distinction de secte. Il fut ordonné que si cinq personnes au-dessus du nombre dont une famille était composée s'assemblaient pour quelque exercice de religion, chacune subirait pour la première fois trois mois de prison, ou 5 livres sterling d'amende; pour la seconde, six mois, ou 10 livres, et que, pour la troisième fois, elles seraient déportées pour sept ans, ou paieraient 100 livres d'amendes ion ol 189 ogizait

Une déclaration faite dans cette même session par 1664. la chambre des communes, au sujet de quelques griefs du commerce extérieur de l'Angleterre contre la Hollande, donna lieu à une rupture avec cette république, alors rivale. La guerre presque européenne qui suivit sit diversion à cette lutte légale à peine commencée, et dans laquelle le parlement d'un côté se retranchait dans les convictions religieuses pour recouvrer par degrés les libertés nationales que la faiblesse du parlement presbytérien avait entièrement sacrifiées, tandis que de l'autre la royauté, forcée par ses besoins de tous les jours à rabattre de

1664 ses premiènes iprétentions perduit inne naibblinesse le ichekaprépagés commerciales de l'Angleterrepast baine, control un pauples nouveaux inférieure en péres sange lett qui pantenait yrà forte de manail ett d'habie lesé, à lutter avec elle sun tous les marchés du monde ; les embartes financiers dans lesquels se trouveipule point et guippe suppre seule pourait iterminen parquisé tpiguasetilos, nœus durbulens des hommer ambitiesal od, qui parfagenient ses plaisire; les sollicitations du pluio d'York, passignog pount les vintéléts scolemans de l'Angleterre, de plus théoricien consommé dans toutes les parties de la payigation , et par suite désirant une occasion de se distinguer senfed l'apinion répudique non sans quelque fondement; inue les Hollittikis charchaient at releven ens Angleterreque partitudad blicain et entretenaient des intelligences ales ulde presbytériens d'Écosse : toute su ménuit mounté dides les, ministres, à gonsentir à la guerre Treuniule ulés clara après d'assaz longues monées diplomatiques qui permirent aux deux nations de se préparer à seutenir les hostilités déjà commencées dans de lointaines iobie lonies. Les chambres accordèrent au roi; pour les frais de la guerre extériouren le subside le plus considérable que jamais roi d'Angleterre entrobtenus et phremet elles n'enrouvèrent point d'opposition dans les sois qu'il leur plut de faire pour combattre des conseque intérieurs dont, l'alliance avec les Hollandais ine haraissait pas doutque a commence com Tandis que le duc d'York, à la tôte d'unp huquibreuse flotte, poursuivait sur mer les Hollandais, et que le Danemarck et la France, livrés depuis le commencement de la querelle aux tortueuses combinaisons du fameux système d'équilibre européen, prenaient parti pour les Provinces-Unies, le parlement portait contre les non-conformistes l'acte appelé des cinq milles. Cet acte défendait, sous peine de six mois de prison et d'une amende de cinquante livres, à tous les ministres réfractaires de s'approcher à plus de cinq milles des lieux où, par suite du refus d'obeir, 1665. ils avaient cessé d'exercer leur ministère. Eq. Ano. I le

Ces nouvelles contraintes, ajoutées à celles qui résultaient de l'acte contre les assemblées particulières appelées conventicules, étaient faites pour pousser à bout les non-conformistes presbytériens; mais en Angleterre l'esprit de la nation était déjà considérablement changé. La conduite du parlement, appréciée par beaucoup de rigides presbytériens, les décidait à se soumettre et à se rallier au système anti-papiste, au moyen duquel les épiscopaux avaient créé la seule résistance légale qui fût possible. Ceux qui, moins éclairés ou plus tenaces, s'exposaient à la rigueur des lois, étaient généralement plaints, mais non pas soutenus. Après les terribles persécutions qu'on avait vues dans un temps où toute résistance exposait à la mort, on était peu disposé à s'agiter pour des emprisonnemens et des amendes, al ub Julg rust li up

Il n'en était pas ainsi en Ecosse; ce malheureux pays continuait à être gouverné par un parlement stupide qui recevait ses ordres du lord Rothes, homme

1665 en tout semblable au lord Middleton qu'il avait rem-1667. placé, etoide deux reonseils (privés, ul'un résidant la Londres près du rois kontre à Edimbourg et vorves pondant avec le premier. L'aute d'uniformité, aussitôt sa publication en Angleterre, avait été imité par le parlement d'Ecosse. Les érêques envoyés d'Angleterré pour présider au quétablissement de l'épistopat se L'exception de Libightomain des plus vorteless 300 des plus (savans I hommes de soc etem pay étaient l'orgides gene sans caractère et disposés à laisser texterrer en leur nom toutes sortes de tyrannie ou des créatures de l'intrigant Sharp, nourmé lui-même à l'archeveché de Saint-Andrews. Ce Sharp était un misérable qui, pendant da révolution, avait porté tous les trisuques shajomé tous les fanatismes Sesudé nonstrations ede zèle, outré pour la personne du monarque d'avaient mis en faveuralepuis la restauration. Il était l'aini de lord Rothes, L'un et l'autré faissient ubbiorrer le casse quelqu'un sy presentate et atmessa de audupleup omplia révolution religiense qu'ils a sétuient rhangés d'opérer en Ecosse par lla violence ne pouvait être que l'ouvrage, du tempe lei du trésistemes était alans des montra, non dans des intérêts. La disposition naturolle des Ecossais à l'exoltation trouvaits dans la contemplation d'un monde invisible nunsattrait que les souffrances de la vie réelle, l'horreur des persécutions, augmentaient iencore des ministres de de gulte presbytérien si cher à la nation avaient la stené le peuple, dit un historien du temps, à un tel degré de savoir, que, jusqu'aux plus chétifs dabouseurs et

valets (tous improvissiont des prières avers un abandon didées et une facilité d'expression dont on me pouvait s'empôcharidiêtre surprisalls se rassemblaient le sein pour s'exercer à la prière et lire les Ecritures, et dans des sortes de réunions chacun, homme sa forme, était prié de faire part de ses lumières. C'était parishotels exercices que le peuples était parvenue un degré de science et de doctrine dans les matières religiouses qui no s'est jamais trouvé ailleurs. Quand les presbytériens écossis ne purent plus serdivres ces pieuses pratiques dans l'intériour de leurs églised, presque partout fermées, ils se réunirent dans leurs maisons ou en plein air. La loi dite des conventicides defendit sees assemblées y mais il n'était pas farite skappåten og de surprendre ceux qui s'y rendriens. Less habitanesse soutenaient mytuellement vetoreforépient de servir de témoins les uns contre les autrer, les réglises étaient généralement abandonnées ; et vi quelqu'un s'y présentait, c'était pour insulteryles ministres intrus nommés par le conseil ecclésiastique que présidait Sharp. Dans les comtés de l'occident, où la résistance était favorisée par la nature montegneuse duopays, les presbytériens se rendaient en armes aux conventicules. Les agens de d'antorité nictantiplus en force, le roi envoya sous le commandement d'un certain Turner des troupes régulières. Turinen suisissait comme otages les habitans les plus netables parcourait le pays recevant la liste de beux special allament pas aux églises, et leur imposait des camendes of siles multraitait lorsqu'il étaipivre, et qui



repatitatume si profonde terreur, que, lorsque le roi 1667. Jugea di propos de le rappeler, ainsi que Sharp et lord Plothes, les malheureux presbytériens se soumifrent a tout de qu'on exigea d'eux en employant des moyens tatt ผู้ยักษณะโคทธิดทั้ง เดือก color (Copula Holts rigoureux. col Ces attrocités remplirent le temps pendant lequel dura la guerre contre la Hollande. Il est triste, en se Peptitailt a ce equi s'était passe pendailt le mente temps en Angleterre, detre folce duvouel que tales Hevafent etres en Ecosso, Tes consequelles du Tyst terne adopte par le parlement et par les ministres en Angleterre. Mais vollà ce que peut l'intolerance rellgleuse employee comme withe politique realiteles mains des anglicans, elle servait alors à combattre les papistes, et chaque coup qu'elle leur portait frabbatt ell'hieme temps les presbytériens d'Écosse. Peut elle la laberte anglaise a-t-effe du quelque chose à cette affreuse politique qui consentalt à l'extermination des ims pour obtenir la persecution des autres; mais, pendant le cours de la révolution, jamais cette hoble cause n'avait été servie par de plus détestables movens. Jamais l'odieux sophisme des meurtres salutaires h'avait outragé jusqu'à ce point la raison et l'humanité; et cèpendant l'hörreur ne s'est point attachée au nom des chefs de ce long parlement de la restauration comfile Treton, et des miembres du rump parliament. C'est que les temps 'qui ont saivi n'ont pas encore permis que justice complète fût rendue; c'est que les préjugés qui aveu-'glaient alors l'opposition anglicaire vivent encore."

Toutefois, dans la juste horreur qu'inspirent les 1665 persécutions contre les presbytériens d'Écosse, une immense part doit revenir à Charles II; il fut ici le grand coupable, non par cette négligence qu'il mettait généralement dans les affaires publiques; mais au contraire par le soin affreux qu'il eut de choisir des gens capables de tous les excès pour gouverner, puis pour réduire ceux que, dans son langage de roi, il appelait un peuple de brutes. Le parlement le laissa faire, adoptant ainsi les conséquences de ses lois contre les non-conformistes. Ces lois n'étaient pas, de la part de beaucoup de ses membres, le fruit du calcul reproché à Clarendon, mais celui des habitudes d'intolérance que deux siècles de luttes religieuses avaient produites. Les partis qui avaient fait triompher, puis avaient perdu la cause de la révolution, avaient donné à ce grand mouvement social sa physionomie religieuse; et, puisque le poste, ahandonné par les presbytériens, était alors menacé par celle de toutes les sectes chrétiennes qui, pour régner, avait le plus de sang à répandre, ce qui fut fait par le parlement anglican pour se maintenir où la force des choses l'avait placé mérite plus que de l'attention.

Lorsqu'il abandonnait les presbytériens écossais à la tyrannie de Sharp et du comte de Rothes, et ceci peut, jusqu'à un certain point, expliquer son indifférence, le parlement était lui-même entouré de scènes de désolation et de cris de détresse publique. Les subsides, si largement accordés au roi pour les frais de la guerre, étaient employés, aux yenx de tout le

monde, à payer les faveurs de fermines dissolutes. La guerre était malheureuse; le fanteus innisial hatave Ruyter incendiait, et coulait des secodos sen tières; la flotte était mal payée, malinoursie plune fièvre contagieuse dépeuplait Londress et le stéau se ralentiseait à peine, qu'un effroyable incondie addinsit en gendres treize mille meisons Rayter enfin poussa l'audace jusqu'à venir insulter les côtes et les ports de l'Angleterre; set contrant dons la Tamisep jeta la terreun dans Landres inême. La paixismule pour vait mettre fin à cette complication de dangers et de 1667. maux; elle fut conclue à Breda, et à des touditions humiliantes, pour l'Augleterre on 031 : incompaon nu b A cette époque, le mécontentement était géntirals et faisait déjà disparaître jusqu'aux anciennes adistinctions de parti: la pitié publique agmoilleite difa honte de Charles II. les plaintes de quelques fidèles ? serviteurs laissés dans la misère, tandis que les favos ris et les courtisanes étalaient un luxe dont les artleurs croissaient avec les malheurs publics. Tous les bruits sur le conduite, que le duc d'York avait tenue à bord de la flotte; les conjectures auxquelles donnais lieu sa froide insensibilité au milieu de l'incendie de Loudres; le récit des débauches auxquelles le roi n'avait cessé de se livrer pendant que Ruyter était dans la Tamise; mille accusations, dont quelques-unes étaient absurdes, trouvaient crédit auprès d'hommes malheureux et irrités. Toutes les délibérations et tous les actes du parlement, pendant la période de deux années qui fut remplie par tant d'événemens désastreux, pos-

tent l'empreinte de l'agitation et des défiances qui 1667 regnaient dans la nation. La chambre basse, pour assurer l'exécution des lois contre les non-conformistes. voulut imposer à la nation un serment, dit de nonrésistance, qui n'était autre chose que l'obligation pour tous les dissidens d'abjurer leurs croyances. Cet acte ne fut rejeté qu'à une majorité de trois voix. A l'epoque de l'incendie de Londres, la rumeur populaire qui attribuait cette catastrophe à une conspiration papiste acquit une sorte d'autorité par l'enquête serieuse que firent les deux chambres. L'enquête n'apprit vien; toutefois le parlement autorisa l'érection d'un monument avec une inscription qui accusait les papistes, et renouvela auprès du roi la demande d'une ordonnance qui chassat sans délai les jésuites et les prêtres romains. Enfin, ce qui prouve mieux encore à quel point la défiance contre la cour était dejà parvenue, lors de l'apparition de Ruyter dans la Tamise, le roi ayant à la hâte rassemblé une armée de douze mille hommes, le parlement, aussitôt le danger passé, demanda que cette force fût dissoute, et n'accorda qu'à cette condition les subsides ordinaires. al ab

Tant de fautes dans l'administration, dans le gouvernement, dans la conduite de la guerre, dans les transactions qui intéressaient au dehors l'honneur de l'Angleterre, ne pouvaient être supportées par une nation naguère si puissante et si respectée, sans que le mécontentement général fit une victime. Toutes les animosités se réunirent pour perdre le chancelier Clarendon, et cela doit paraître étrange après ce que

1607 l'aprie dit de son alliance avecule partinque régnait 1868, dans les deux chambres et paraissait domitibre dans la nation. Mais Glarendon avaitudesappronocéhorusps ture avec la Hollande quand tout de mandella désitair, et la mauvaise conduite d'une guerre qu'il n'avais mas woulde l'ai était reprochée comme venant photoduh secret dépit que duémanque d'habileté. Ibavait cherelé dans des desniers temps d'anaintenir l'équilibre anne ce i qui o ir ci de la mana de la cita de la France de la contra del contra de la contra del sanduida responsabilité de tout ce qui s'était lait ? l'otcabion de se delivéer de som importune bévérité? temthis que le pardement voulait, en lui faisant porter la peme de quelques complaisances upom dancour stativer une condamnation générale pontre danditapidas tions des deniens publics. La fortune de Chrenden sétait malheureusement beaucoup accornet dequisiqu'il était ministre; et pour des peaples cétait plassontie lui un résumé claim de noutes des mocusations sons Dans divers proceed control and officient controlling de la la moisonne donc : faine : une chose agréable à da mation un lui annonçant l'éloignement du chancelier les chambres allèrent plus doin, et de mirent en jugement; mais il est facile de reconnaître par l'acte même d'accusation que la phiparti des griefs élevés contre lui allaient directement au roblui-même. Chacun des avtieles était, pour ainsi kline, la réclamation de quelsqu'une des classes de mécontens que la restauration avait déjà faites. Ainsi Clarendon était accusé d'avoir conseillé au roi de lever une armée pour gouverner

d'une manière absolue; d'avoir dit que le roi était papiste; d'avoir fait déporter plusieurs personnes d'une 1668. manière contraire aux lois ; d'avoir conseillé au roi la vente de Dunkerque et reçu sa part du produit de cette vente; d'avoir enlevé leurs chartes à la plupart des corporations de l'Angleterre; d'avoir trahi le roi dans les négociations de la dernière guerre; d'avoir conseillé de partager la flotte, ce qui avait donné la victoire aux Hollandais; enfin d'avoir autorisé plusieurs mesures qui arrêtaient le cours ordinaire de la justice. Cette dernière accusation portait sur diverses entreprises de Clarendon contre l'indépendance des grands et petits jurys. Le jugement par jurés était l'une des institutions dont les Anglais avaient le plus anciennement compris l'importance. Les rois absolus depuis Henri VII avaient souvent imposé aux grands et aux petits jurys des amendes pour les punir de décisions qui contrariaient le pouvoir. La révolution avait détruit cet abus, Clarendon l'avait ressuscité. Dans divers procès contre des officiers accusés de conspiration, les jurés avaient été censurés ou mis à l'amende pour des absolutions prononcées suivant leur conscience; et l'institution était maintenant enmais il est facile de reconnaître par l'acte mesènische

Glarendon répondit aux deux chambres par un mémoire justificatif, défense maladroite parce qu'elle cherchait à mettre chacun des partis dans son tort : aussi le parlement traita cet écrit de libelle, et lança contre Clarendon un bill de bannissement auquel il se soumit. L'opinion répandue qu'il emportait avec

nation une haine qui ne s'éteignit jamais. Trois mois avant le bannissement du chancelier, son ami le lord trésorier Southampton était mort. Dans le dernier conseil auquel sa santé lui permit d'assister, Southampton, se voyant forcé de défendre Clarendon absent contre les attaques de ses collègues, avait dit:

« Le comte de Clarendon est bon protestant et bon « anglican : pendant qu'il conservera de l'autorité, a nos lois, nos libertés et notre religion seront sans a danger; mais, s'il est éloigné, je tremble pour les « suites. »

Ce fut de la part de Charles une grande faute, au jugement de son frère Jacques, d'avoir emprunté le secours de la chambre des communes pour perdre Clarendon. Il remit ainsi la chambre hasse em pressession de ce pouvoir d'accuser les ministres, que lui avait arraché la restauration; et par là les ministres, toujours exposés à tomber sous la juridiction du parlement, durent chercher l'appui de cette assemblée, et furent exposés à lui sacrifier jusqu'aux intérêts de la couronne.

of cash and amore many t e see Substitution of art वार्ता १६० हो असामध्य सेल १ वर्ग brokal are now real as remain the fichapitre HI. Stock Be ment j MINISTÈRE DE LA CABALE. Passage du système de Clarendon à celui des libertins. 'Esprit'du ministère de la Cabale et de l'opposition parlementaire. - Alliance secrète entre la Cabala et la cour de France. --- Plaus de la Cabele pour l'établissement du pouvoir absolu et du papisme. — Guerre à la Hollande. — Vues de la Cabale en faisant cette guerre. — Charles II pensionne par Louis XIV. — Insultes aux deux chambres. Progres de l'opposition. — Les presbyteriens et les "Tanglicans su réconcilient. - Révolution en Hollande. -12 Braines des plans de la Gabale. --- Le roi forcé de revenir! tuluparlement, ..... Lutte entre l'opposition et la Cabale au sujet du test anglican. — Le test est emporté par le parlement. — Défections dans le ministère de la Cabale. — Son entier renversement. ணி அங்கு ப

CE fut dans la huitième année du règne de Charles II que le ministère anglican succomba. Il était ar1667
les II que le ministère anglican succomba. Il était ar1668.
rivé au terme de ce que ses principes lui permettaient de faire pour la contre-révolution, et celle-ci
demandant alors le renversement de la religion anglicane et la ruine de l'opposition parlementaire, était
forcée de remettre ses destinées en d'autres mains. Le
parti catholique n'ayant encore qu'une existence précaire et non avouée, il n'y avait que des hommes am-

1667 bitieux et n'appartenant à aucune sette ni à aucun 1668, parti qui pussent être apppelés à gouverner dans cette vac inique. Ces hommes se trouvèrent parmi les HP bertins réunis depuis long temps autour du 781 et qu'on accusait dans le public d'être les fauteurs de tous ses égaremens; car il faut bien se contenter de dire que les rois sont trompés quand on a déclare leur personne inattaquable. \* 35% % canod ab sport sh Liarrivee an pouvoir des pernicieux amils de Challes II ne suivit pas immédiatement la chute de Cla? rendon. La transition fut faite par une softe de ministère mixte; auquel appartenait encore le due 1801 mond, et que le secrétaire d'étar Trevor et Bridgeman. de venu chanceller decommandalent pate de Bonles intentions et de l'imbilete Mais le un courte aduntiss tration dup impuissante pour arrêter les progres de la lutte abre fois commences. An peint le 163 12 fer Barte metri s'étaient ils donné un mutuel gues de Concolde en sacrifiant Clarendon, que le débat Petonimenta Sul la equestion des non-conformistes l'et à l'occasibil d'une proposition qui semblait, au contraîte, teldie 2001 à faire disparaître ce faincite sujet de contestation. Le chancelier Bridgeman se charges, dans cette louable intention, de présenter au parlement, sous le nom d'acte de compréhension ; un projet consistant obtenir pour les presbytériens certaines concessions qui leur pérmissent de rentier dans le seil de l'église anglicane, et pour les unités non-conformistes le libre exercice de desir ville. Parthingled Hesticong As wardened attention of the attention of the contract of the

faveur des papistes, et accueillit fort mal la proposition. Les plus zélés d'entre les opposans déclarèrent que le but réel de l'acte n'était pas de réhabiliter et d'améliorer le sort des autres non-conformistes presbytériens, mais de détruire la suprématie de l'église anglicane pour mettre en sa place l'hérésie papiste. La chambre, entraînée par eux, et malgré les protestations de bonne foi que le roi consentit à faire, arrêta qu'il serait désormais interdit à toute personne de renouveler cette proposition.

La cour ne fut pas moins trompée dans l'expédient imaginé pour se procurer de nouveaux subsides ; car, en rejetant sur Clarendon tous les désordres passés, elle ne s'était pas délivrée d'embarras journaliers et toujours croissans. L'expédient, qui consistait à tenir la nation dans l'appréhension continuelle de la guerre et, consequemment, dans la nécessité d'accorder des fonds pour l'entretien et l'accroissement de la flotte, venait d'être ménagé, dans des vues toutes patriotiques, par le chevalier Temple, résident anglais à Bruxelles et négociateur du traité connu sous le nom de la triple alliance. Ce traité, qui sauvait la Flan- 1663. dre espagnole en opposant au jeune et victorieux Louis XIV la redoutable médiation de la Hollande, de la Suède et de l'Angleterre réunies, était fort agréable à la nation, comme lui rendant une partie du lustre que lui avait ôté la paix de Breda, conclue l'année d'avant, et c'était un honneur que la cour espérait lui faire payer en subsides. Ainsi, ses nouvelles demandes d'argent, précédées d'une exposition pom-

1998. penseldes avantages du treité, furant appuyées mus la péceseité de faire respecter de médiation de l'éngleterre, La chambre des communes ; qui devens t moins complaisante à mesure qu'elle se fortifiait dans sen opposition, éleva cette, fois des difficultés qui nephalis pent, deux sessions. Elle représenta qu'avant l'asseire der les fands pout de nouveaux armemens iliétait més opsopies quielle s'éclaisit sur l'emploi des sommes natées paur soutenir la dernière guerre Le nois-sans blamer cette prétention si apuvelle, fit réponde epar ser ministres qu'il était, au moins urgent de penerrair. aux besoins de la flotte, et que la chambrel puit filitp si elle le vouleit inommer des commissoires pour innièq en son nom les taxes, et régler leur applications silu différens sorvices. Cette concession parut uniquende ce, qu'il importait de nier même contre l'évidence pe la schambre nomma; un abomité pour knaminedites fois, avec cette nozbralloHibb straug; skaphastquqo "L'enquête faite par le comité fut rigourque tetrail offensante pour la cour, que le roi se crut dans l'ablis gation d'opposer l'autorité de ses pardes à une mulu titude de révélations qui le diffamaient. A l'ouventure de la seconde des deux sessions que ce scandaleum procès, rendit, mémorables, il affirma audiciousentent « qu'il, avait pris, lui-même d'exactes informations sur «, l'emploi des sommes, et que non-sculement aucuna « partie n'avait été détournée à d'autres usages y maiés « qu'au contraire avec ces subsides il avait employel 4 une fort grande portion de son revenu ordinalizati «¿cantracté une très-grassa detti parisson enchia-den

certa plusieurs de ceux qui étaient déterminés à pour- 1670. suivre l'enquête; la cour parvint aussi dans le cours de la session à détacher, c'est-à-dire à corrompre quelques membres qui mettaient dans cette recherche plutôt l'animosité de l'esprit de parti que le zèle du patriotisme. Elle apaisa enfin le plus grand nombre en se relâchant tout à coup de son affection pour les non-conformistes et consentant aux lois de plus en plus sévères contre les assemblées secrètes. Par tous ces moyens elle obtint encore de l'argent, et empêcha qu'il fût donné suite à l'enquête. Mais malgré les explications et les surprises, malgré le honteux remplissage introduit dans les comptes, il demeura constant qu'il y avait 800,000 livres sterling, somme énorme pour le temps, dont il était impossible de justifier l'emploi, connu par là de tout le monde. Toutefois, avec cette note d'infamie, la royauté put vivre

Charles II, profondément irrité du blâme qu'attirait sur lui le procès des comptes, se jeta dans les partis extrêmes ou honteux qui lui parurent propres à le débarrasser de l'importune censure du parlement : funeste ressource à laquelle devaient le conduire les imprévoyances de la restauration et le système de corruption lié déjà d'une manière si fatale aux fautes

long-temps encore, à cause de cette contradiction qui, dans les monarchies ainsi constituées, permet l'examen des actes de la souveraineté, et créé pour la souveraineté des crimes augustes qu'aucune loi ne peut atteindre a samp angisana zuph anh ahaona al ah

1669 descettes première depoques d'il eus montre pour la state sisting the carrier and a contract and a cont and afford the contract the contract of the co surfic la distribute elle même était abundennée à une multitude d'intrigues con compliquaient encorerses embarras del roic Les favoris qui ; pour s'assurer l'Ind pomilis ede leurs déserdres, conspiraient un comman l'asservissement de la mation y se partagonitat ressumeméss particulières qui mottaient continuctionent vaux prises depis ababition du deur avidité, sobjet des qual anissatural conciliations de Charles III Des uns tral vaillaient pour lui plaite à définire dinfluence du dué dikdrk), kes hutrese à préparer au dur de Monadouth, some fils included a subject of the sample o countre al brit four bir les moyens de se séparer d'ane dringgervette ingendalisiele kielkund Enkide Geword arien les imaîtresses about il rétait fatigue pour à faire tomber Bur Manitres familles le déstionneur de moul d'York, dans en mous ins dents avec unicolistatele 10 Hoffdatt le rours de l'enquêre sur la guerre du fioli landay et bien que le duc d'Ormand et le chadcellet Bridgeman ne fussent pas encore officiellement de possédés, toutes les fenctions du gouvernement passtrant entre les mains de ving des principaux fevoris. Ashleyn Cooper, fait comto de Shaftesbupp, Allington, Buckingham, Lizuderdale s'emparèrent des emplois avant même d'en recevoir les titres i lord Chifford, le soul qu'on n'ait pas encore en occasion de faire connaître, leur fut adjoint par le crédit du duc

d'York, et entra à la trésorerie. Clifford était secrète- 1669 ment catholique, et généralement plus estime que ses 1670. collègues, mais porté par ses sentimens religieux et un caractère violent et dominateur à vouloir da ruine des libertés nationales, il n'était nullement déplacé parmieux. Il se trouva que le mot anglais cabal (cabale), formé par les initiales des noms des einq nouveaux ministres, caractérisait assez bien cette alliance d'hommes turbulens et d'ambitions si diverses, et le nom de ministère de la Cabale qui lui fut donné par le peuple est resté dans l'histoire pour désigner dans le gouvernement contre-révolutionnaire des Stuarts une époque remplie d'attentats le ini ruog mainlier

A l'époque où se forma le ministère de la Cabale, la politique extérieure de l'Angleterre était encore réglée par les principes du traité de la triple alliance dirigé contre l'agrandissement de la France. Cependant à cette même époque Louis XIV acquit une influence décidée dans les conseils de Charles H. Le duc d'York, dans ses mémoires écrits avec une raideur de préjugés et une absence de jugement qui font l'office de la bonne foi, rapporte ingénuement, et comme si rien n'eût été plus honorable dans le règne de Charles II. les secrètes transactions qui déterminèrent cette influence et forcèrent Charles II à se faire, en dehors du système qu'osaient avouer les nouveaux ministres, une marche secrète et plus honteuse encore.

En l'année 1669, le duc d'York, fatigué de pratiquer extérieurement la religion anglicane, avait fait venir un jésuite de grande réputation, le père Simons, et

1669 s'était enquis près de lui des moyens de sa réconcilier 1670. avec l'église romaine. Le jésuite lui ayant déclaré qu'il ne le pouvait qu'en renoncant à la communion anglicane, il avait pris la résolution de sortin d'un étau, comme il le dit, si dangereux à la fois, et si pénible. En conséquence il avait écrit au pape Jet la réponse de ce demier l'ayant confirmé depasses dispositions, il, s'était déterminé à sonder calles du roi, et lui avait fait faire des ouvertures pardord d'York, le roi de l'rours s'ener en a mount brothin .9Ainsiguon le voit par la dete de la conversionode due, d'York, le roi, au moment où les ouvertures luit furent faites, était dans le fort des embarras gaucies par le procès des comptes. Il parut lui-même pour cher winement pour le papisme, et, d'après les due a exprima le désir, de conférer, avec lui secrètaments ce sujet. La conférence, aut lieu; Clifford Adington et de lard Arundel de Wandoury, funent appelés Lapen qu'ils ifurent gréunis y de moi se plaignit de l'église anglicane ; dit qu'il était! décidé à favoriser, dans ses, atata les pragnes de la religion nomaine a quil croyait à cette religion, qu'il était très-peiné des 10001 traintes qui l'empechaient de la professer publiquement, et qu'il les avait rassembles pour avoir leurs conseils sur le moment à prendre pour déclarer, sa croyance. Il ajouta qu'il s'attendait à rencontrer de grandes et nombreuses difficultés, et qu'il voulait se hâter tandis que lui et son frère étaient encore jeunes, et avaient les forces nécessaires pour l'accomplisse, ment d'un si grand dessein. Il proponça ces paroles

avec beaucoup de chaleur, dit le duc d'York, et même les yeux mouillés de larmes. L suisant salab L sava

Le résultat de la conférence fut que le meilleur moyen d'amener à bien l'entreprise était d'y travailler de concert avec le roi de France. Son ambassadeur à Londres fut mis dans le secret, tandis que lord Arundel était envoyé près de lui pour négocier un traité qu'on parvint à conclure au commencement 1670. de 1676. Par ce traité, et toujours d'après le duc d'York, le roi de France s'engageait à donner par an 200,000 livres pour aider à l'établissement de la religion catholique en Angleterre; et cette religion une fois établie, l'Angleterre et la France devaient s'unir pour faire la guerre à la république hollandaise. Le partage de cette république entre les puissances alliées était réglé d'avance. Mais, au préalable, il fallait établir la religion catholique en Angleterre, chose tout-à-fait facile suivant le duc d'York; et si ce n'était manquer à la gravité de l'histoire, on pourrait citer quelques-uns des infaillibles moyens qu'il se vante d'avoir conseillés, et regrette de n'avoir pu faire croyait à cette religion, qu'il était très-peine dratque

Charles II reçut un premier quartier de sa pension, et l'on travailla en grand secret à pourvoir les forteresses les plus importantes de commandans sur lesquels on put compter; on fit divers mouvemens de troupes auxquels les conditions de la triple alliance servirent de prétexte. I a flotte était dévouée au duc d'York, ou du moins pla ée sous son influence comme grand-amiral. Le peu de troupes alors sur pied étaient

1670 bien disposees; les officiers, comme dans toute ar-1671. mee permanente, étaient gens à servir la couronne sans demander raison des ordres qui leur sevalent donnés. C'était à peu pres la tout ce qui pouvait la-Voliser le projet de révolution religieuse. Mars les ésperdices foldées par la cour sur ce que grand fiombre de ceux qui se disaient anglicans ne tenaient pas plus a une religion qua une autre étaient absurdes. missi-bien que celles qui reposaient sur l'effet general des persecutions contre les non-conformistes. Ceux qui pour défendre la liberté s'étaient attachés à l'eglise anglicane sentaient trop bien l'importance de ce poste pour se montrer indifférens à le conserver, et quant aux sectaires qui bravaient les lois anglicanes, ils ne haissaient l'épiscopat que comme une derivation du papisme. Elle était donc bien vaine en meme temps que perverse, cette politique que le duc d'Tork avoue dans ses memoires avec une si ridicule prétention d'habileté. « On permettait , dit il , dans « partisans rigoureux de l'église d'Augleterre de per-« sécuter à leur gré les non-conformistes. On les y « encourageait même pour mieux faire sentir à ceuxa ci le soulagement qu'ils recevraient de la Victoire « des catholiques. »

Aux termes des premières conventions entre Louis XIV et Charles, la guerre ne devait être déclarée à la république hollandaise qu'après le renversement de l'église d'Angleterre. Charles II, ayant bientôt dissipé l'argent donné par la France pour l'aider dans cette dernière entreprise, se trouva fort

disposé à reconnaître les difficultés qu'elle présen- 1670 tait, et à complaire à son allié, qui voulait commen- 1671. cer par la guerre contre les Provinces-Unies. Arlington et Clifford se rangèrent de cet avis; le duc d'York seul resta fidèle au projet de convertir avant tout l'Angleterre. De ce moment il se tint à part, considérant son frère comme dupe des instigations de Shaftesbury et de Buckingham, qui, n'ayant pas été mis dans le secret, mais le devinant en partie, s'agitaient effectivement pour entrer dans les négociations avec la France, et les faire tourner suivant leurs vues. Charles, décidé à ajourner l'établissement du catholicisme, et pouyant dès lors ayouer à ces deux hommes les projets de guerre contre la Hollande, ne crut pas devoir se priver de leurs talens dans les mystérieux préparatifs qui lui restaient à faire. L'alliance était convenue, mais non réglée dans ses détails. La duchesse d'Orléans, sœur de Charles II, regardée, à cette époque brillante de la fortune de Louis XIV, comme la femme la plus distinguée de sa cour, vint en Angleterre sous le prétexte de voir son frère, dont elle était tendrement aimée, et chargée par le roi de France d'instructions relatives à la guerre. Sccondée par Buckingham, la duchesse amena tout le conseil de Charles II à vouloir ce que désirait Louis XIV. Peu de mois après son retour en France, elle mourut empoisonnée : le traité n'était pas encore définitivement conclu. Cette mort qu'on attribuait aux soupcons jaloux du duc d'Orléans, époux de la princesse, fournit les moyens de continuer la négociation. Le

2690 maréchal de Bellefonds ivint de France pour seathli-1690. menterelas como d'Amgleterres, le duce de Buckingham fat shoot sous leiprétexte demendre le compliaises maigren réalité pour achever de traitégret des lors al fat greete que les deux rois fourniraient dhagaildh certain nombreeds vaisseaux, que r,500,000 livres de Branco servieno composes à Charles pour de anettob à sant me de préserer seus ampenens sans recouring à son pierlement, set, qu'aur primtempardes a 6 parles aleule avait été invesue, seus lengaquiba une trisiagentsuentelle -idien que Chárles Hipûtoparaître poussé paralinas centaisbantaibentary and a since is a since sependeum potation as interestation of the second companies of the second comp narque français. Elle était voulue par les inquietneles destaibentins absolutistes qui reconduisaiem paler la controvésolution picomme la guerre desque forpavaits été wonduerpar des passionsi du particanglicante libraid ciulétais armé contre la Hohande poun l'empêchende deniner asile et secours aux presbutérions. Illy lavista dangeromaintenant pour la royanté que controtteq panti sanglican, à sonstour menacé, motredherbhatq l'appui d'une népublique devenue le foyer commun des toutes les sectes protestantes 4 canttel était le rôle spue! jouait à cette époque la Hollande. Elle éthit parivoilde à ce haut degré d'importance pan une suite d'évéhen A mens tellement liesià deux quisilen Angleterrenos avaient précipité, puis relevé la monatchieu qu'il esteu impossible de parvenir à leurs demières donséquences sans les rappeler au moins, d'une manière sommaine vu

On suppose le lecteur instruit des principales cir- 1670 constances de la lutte mémorable qui, dans la se- 1671. conde moitié du seizième siècle, affranchit les Pays-Bas de la tyrannie papale et de l'odieux joug de Philippe II. Les résultats de cette révolution politique et religieuse ayant été consolidés par la réunion des provinces espagnoles en corps de nation et leur organisation en république sous le nom de Provinces-Unies soune ancienne magistrature, le stathoudérat avait été investie, sous la surveillance d'une assemblée formée de députés des provinces, des plus importantes attributions du pouvoir exécutif. Sous les princes de la maison d'Orange, successivement choisis par les états, cette magistrature était devenue menaçante pour la liberté des Hollandais; et Guillaume II, qui l'exerçait encore au temps où l'Angleterre était gouvernée par Cromwell, ayant cherché à la rendre héréditaire dans sa famille, les états, à sa mort, avaient exclu la maison d'Orange du stathoudérat, et plus tard aboli cette charge elle-même. La lutte entre les prétentions ambitieuses des princes d'Orange et l'esprit de liberté qui animait la nation hollandaise avait été très-vive et parfois sanglante. Pendant toute sa durée il y avait eu alliance d'intérêts entre le parti républicain hollandais et le parti de la révolution en Angleterre, puis entre les Stuarts détrônés et la maison d'Orange exclue du stathoudérat, et représentée par un jeune fils de Guillaume II, petit-fils par sa mère de Charles I. La mère et l'aïeule de cet enfant avaient contribué à la restauration de Charles II en

1670 lui prêtant des sommes considérables pour agus contre 1671 des républicains angleis ; et Charles, depris sa restauration, et autant que le lui avaient permis les inextricables embarras de sa position, avait assisté pop neveu contre le parti qui gouvernait la Hollande; et à da tôte duquel était placé, sous le titre de pensionnaire, Jean de Witt, ancien ministre de Guillaum 4 II. Sean de Witt dont la noble vie démentira toujours les sophistes qui présentent la vertur comme janonpatible avec le génie des grandes affaires, n'avait pu détruire la vieille popularité de la maison d'Orange en surpassant par ses immenses services et sesigrandes actions tous les bommes remarquables qu'elle avait produits. La prospérité commerciale de la Hollande, pla vigoupeuse et patriotique administration qui lui avait rendu tant do calme au dedans et donné tant de force au dehors, les succès de la première guerre contre Charles II., la glorieuse paix de Breda, la triple alliance, étaient son ouvrage, Jean de Witt, fortement préoccupé de la crainte que le retour du stathoudératine détraisit la liberté de son pays, et Hémoin de ce que la royauté faisait en Angleterre sous le ministère de la Cabale, provoqua pour le maintien du système républicain des mesures qui malheureusement ressemblèrent trop à de la persécution contre le parti orangiste, et intéressèrent la nation à un jeune prince qui s'annonçait avec de brillantes qualités. Jean de Witt, n'ignerant pas que le roi d'Angleterre intriguait contre lai pour son neveu, cherchait, par ses liaisons avec les chefs de l'opposition parle-

mentaire, à lui susciter chez lui de plus grands embarras. Ainsi, pour faire triompher une vieille alliance et tirer parti de l'élévation de son neveu; pour priver le parlement d'un puissant auxiliaire, et ôter à la nation l'exemple d'une république heureuse et forte, Charles était encore plus intéressé que Louis XIV, roi sans contestation, au renversement de Jean de Witt, et, s'il était possible, au démembrement de Punion hollandaise, al luniuseriq iup estringoz col

Les conditions de l'entreprise ne furent réglées entre les deux rois qu'au commencement de l'année 1671. Les négociations duraient depuis la fin de 1669, 1671. époque des premières démarches faites par le duc d'York. Tandis que se tramait cette conspiration contre la liberté de la Hollande, et, par suite, contre celle de l'Angleterre, la marche ostensible du gouvernement sous le ministère de la Cabale était calculée de manière à tromper les chambres et la nation. Les confuses arrière-pensées, les timides ambitions de la royauté pendant les dix années précédentes, se formaient en un redoutable système de déception, souvent encore démenti par les faiblesses et les passions de le ministère de la Cabiale, provoque pourit selrado

Il n'est pas douteux qu'en se montrant, dans sa fameuse entrevue avec le duc d'York, épris tout à coup d'un zèle si ardent pour le catholicisme, et protestant avec larmes de son attachement pour cette religion, Charles ne se fût abaissé jusqu'à la dissimulation la plus méprisable. Nul retour aux sentimens religieux n'était alors manifesté par sa conduite. Le

vice regnait à sa cour plus effrontement que jamais; 1572. sés débauches étaient publiques, et l'exposaient par fois, sous d'ignobles déguisemens, aux insultés de la dernière classe du peuple. Il cacha molus entore le scandale de ses moeurs des qu'il crut pouvoir compter sur Tassistance de Louis XIV, et s'affranchit en ge neral des contraintes qu'il s'était d'abord introsses pour ne pas froisser la nation dans ses affections red ligieuses et politiques. Les assembles régulières de parlement le génaient beaucoup encore, mais il n'y avait pas moyen de se passer de lui, tant les Haftreses étaient exigeantes. Il le conservait donc et cherchine seulement à le corrompre, de a quoi le trésorier CIM ford s'employait avec un succes assez grand surford dans la chambre basse. Beaucoup de membres trafidualent de leurs votes dans les discussions les plus importantes. Ils s'étaient fait une morale sulvant leurs besoins, et se conduisaient entre le parti de la coul et celui de la nation d'après certaines règles du'ils de l craignaient pas d'avouer. Ils n'accordaient pas trops d'argent a la fois au roi, disalent ils, afin qu'il ett? plus souvent besoin d'eux; mais il lui en accordaient assez pour qu'il eût de quoi payer leurs pensions l Quand leurs commettans se plaignaient d'eux. ils resu pondaient qu'il fallait se rendre agréable au rôi bour? l'attacher à l'indépendance nationale et à la religion' anglicane. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que, sur ce dernier point, ils étaient tellement penetrés de la nécessité de marcher avec l'opinion publique? que d' la cour ne pouvait absolument rien sur eux." Les

mêmes hommes qui vendaient leur voix pour faire passer les demandes d'argent ou les actes arbitraires. les refusaient en tout ce qui intéressait les papistes Etant déjà fort avant engagé dans les négocias tions avec la France, Charles demanda au parlement des subsides. Ses ministres firent valoir la puiseante augmentation de la marine française, devenue trois fois plus considérable qu'avant la dernière guerre, et lab nécessité d'équiper une flotte de soixante voiles pour soutenir les engagemens de la triple alliance La chambre des communes, égarée par sou faible pour l'auvre diplomatique du chevalier Temple, se montra si libérale que la chambre haute, sollicitée par les marchands de Londres, crut devoir s'élever contre cette extrême facilité, et faire opposition à la levée des nouvelles taxes, qui, en effet, ne passèrent point. La résistance contre ce qui arrivait ordinairement étant venue cette fois de la chambre haute, le roi prit le parti d'assister en personne aux débats de cette chambre, et fit bientôt de ses séances un passetemps favori; trouvant plus de plaisir, disait-il, au tapage des discussions qu'aux bouffonneries qui se jouaient sur le théâtre. Jusque-là, les rois n'avaient paru dans les séances qu'assis sur leur trône, et seuz lement, à l'ouverture des sessions ou dans les circonstances importantes. Charles, sous prétexte de ne pas gêner les seigneurs par cette observance de sa dignité. allait s'asseoir auprès du feu, attirait à lui les mem, bres, qui étaient de son parti, et riait ou causait bruyamment avec eux, ce qui jeta bientôt le désordre

1671 1672.

1671 dans la chambre. Comme as conversation infétalturas 1672, sans agrément, et que, lors même qu'il questionnait avec autorité, on lui tronvait une honhomie limate et finmilière, il utait de cet avantage pour mettre dans ses intérêts les membres qu'il savait du être lopposés Il devineit promptement le parti qu'il pouvoit tires de chacum, et digait des uns ce sont des gens mides et hargngun, et juitien ferai nien poles, autroso keundie n'ont pas, de conscience y et je leur en donnérai sine à apostes par le duc de Monmoull pres de sieistinstran 19 Toutéfois la retenue inspirée par sa présence obpab la crainte des railleries ides courtisans sistant pas telle, que les membres de l'opposition fussent néduits sizailence. Plusieurs, au contraire, metizient phibali mibliorité dans leurs plaintes nontre assaministrous et na dispient sur som gouvernement gentaines okutés que pour qu'il soit le déplaisir de les anteridre Iliétait impossible, en effet, qu'en chérchant à toupremen décisionales formes parlementaires dans alcoquelles l'apposition s'était circonscrite, Charles ne provequet pas des gesentimens amers , et n'expessi paint sa personne à des attaques qu'on ne sétait jemais penmises, etami'il était aussi dangereux de supportenspub de putitiff On wit cette dispositionades resprita sarcualis festen dans la chambre des communes qui comprencement de 1671. L'opposition ayant proposé de mettre une tane sur les théâtres , les gens dévoués à la cour objectionent que les acteurs étant au senvice du moi, et faisant partie de ses plaisirs, one pouvaient auto imposés. Un membre, le chevalier de Coventey inde-

manda pour lors si c'étaient les acteurs ou les actrices 1671 qui servaient aux plaisirs du roi; et comme Charles 1672. entretenait alors deux comédiennes, la plaisanterie peu mesurce de Coventry fut accueillie par des éclats de rice. Ce mot excita à la cour une indignation extrême. Le duc d'York, peu fâché de cette leçon donnée à son frère, désirait qu'on ne fit pas semblant de sentir l'offense; mais Charles voulut se venger d'une manière dont Coventry se souvint toujours. Des gardes, apostés par le duc de Monmouth près de la demeure de Coventry, eurent ordre de le saisir, et d'exercer sur lui une mutilation infame. Le chevalier, attaqué de nuit par ces sicaires, mit l'épée à la main, se défendit intrépidement, et en blessa quelques-uns; mais il succomba sous le nombre, et les soldats lui fendirent le nez jusqu'à l'os. Cet indigne traitement, justement qualifié d'assassinat par la chambre des communes, produisit dans le peuple une menaçante effervescence. On parla de Coventry comme d'un martyr; on suivit jour par jour les progrès de sa guérison, et la cicatrice qu'il conserva au visage lui fut dans la suite une marque d'honneur. La chambre rendit un bill qui déclarait la mutilation crime capital, condamnait au bannissement les assassins de Coventry, et stipulait expressément qu'il ne serait pas permis au roi de leur faire grace, qu' 1701 ab Juan

A quelque temps de là un misérable, nommé Blood, payé par Buckingham pour assassiner le vieux duc d'Ormond, ayant manqué son coup, fut mis en jugement, et recut du roi sa grace. La protection inexpli-

1671 cable accordée par Charles à cet homme, qu'on vit 2672, plus tard paraître à la cour avec des titres, des pensions et un grand crédit, fut interprétée de la manière la plus fâcheuse, et donna lieu, en présence de toute la cour, à une scène très-offensante pour Charles IL Le fils du vieux duc, apercevant Buckingham auprès du roi, ne put se contenir, et l'apostropha ainsi: « My-« lord, je sais que vous êtes au fait de l'attentat com-« mis sur mon pere; mais je vous déclare que, si ja-« mais il lui arrive malheur, je vous traiterai comme « l'assassin; que là où je vous trouverai, fussiez-wous « derrière le fauteuil du roi, je vous casserai la têta; « et je suis bien aise de vous donner cet avertissement. « en présence de sa majesté. » Tout le monde se tut: Buckingham et le roi lui-même gardèrent le silence. Il était impossible de les braver plus audacieusament l'un et l'autre.

On ne s'arrête à ces divers actes que pour montrer jusqu'à quel point Charles méprisait l'opinion publique. Le duc d'York, qui la respectait davantaga, sans pourtant la reconnaître comme juge de sa conduite, attira sur lui, par un zèle maladroit pour la catholicisme, l'explosion d'un mécontentement qui pouvait librement s'exhaler contre cette secte ennemie. L'épouse du duc étant morte en abjurant les croyances anglicanes, et recevant les sacremens de l'église romaine, il prit cette mort pour un avertissement du ciel, et, ne croyant pas pouvoir différence rendre sa propre conversion publique, il se déclarair catholique. Bien qu'on n'ignorât pas que depuis longe.

temps il penchait pour cette religion, on se récria 1621 comme si l'éclat de sa démarche eût dû se rattacher 1672. à une formidable conspiration contre l'église d'Angleterre. Ces dangers existaient au moins dans l'intention du roi, de son frère et de quelques-uns des ministres; la nation se les exagéra sans doute, précisément parce qu'ils étaient cachés, mais ces terreurs du papisme, qui accusaient le duc d'York avec tant de violence, étaient fondées; et puisque la conspiration soupconnée était réelle et permanente, il fut heureux pour l'Angleterre que les résistances politiques s'appuyassent sur un sentiment passionné, énergique, capable de s'égarer, mais incapable de s'endormir.

Les actes qui pouvaient paraître appartenir au ministère étaient d'accord avec ceux qui tenaient au caractère des deux princes pour mettre la justice et la raison du côté de ces résistances. Comme l'année 1672, marquée pour le commencement des hostilités contre la Hollande, approchait, le gouvernement sentit qu'il avait besoin d'une assez longue prorogation du parlement pour n'être pas gêné par lui dans des préparatifs que le prétexte de la triple alliance ne pouvait entièrement couvrir. On cessa donc de le convoquer. Le ministère employa ce temps d'interruption à s'essayer en mesures arbitraires, et marcha rapidement dans cette franche voie. Dès le début, une conception financière, digne du génie de Shaftesbury, procura au roi l'argent dont la prorogation du parlement devait le priver cette année.

1671 1673.

Elle consistait à fermer l'échiquier de lest-àrdires à res fuser aux banquiers le gamboursement des isonanés qu'ils ayangaient annuellement au tréser auit les sulv sides parlementaires. La banqueroute du trésor forcel les banquiers à manquer eux-mêmes à lands èmpagne mensa et produisit une longue cassationa d'affaires L'acte de navigation, établis par Cirolowell dans l'ash téret dy gommeres de l'Angleteires futesuspendir net la volonté du roi donnée pour raison de cette messuréi les lois martiales, qui avaient cessé d'être eni vigueur sous Charles In furent rétablies : le gouvernement s'arrogea le monopole de certains articles de com merce en quelques mois, tous ces compsedententé se succederent. Quelques-uns, peu important du duxmêmes, avaient plutôt pour objet de sondersle minciple de la souveraineté absolue que de produire dibgrands avantages immediats, Le cojoulla enfini immundo vetter pendre, de son autorité prince, toutendez lois quiniles contre les papistes et les non-gonformistes à li rétait désormais permis aux premiers de se livreristar prestiques de leur culto dans l'intérieur dedeurs missond; les autres pouvaient tenir des réunions ouventemprés s'fitre pourvus d'autorisations. Le ministère tentreprit de prouver que cette mesure était populaires, let pour cela fit donner de l'argent à quelques presbytériens qui signèrent des adresses de remerciement désavoyées par le grand nombre des non conformistes. En même temps, les anglicans protestaient sever la plus audacieuse énergie; leurs ministres de miserala déclamer dans les chaires contre dineasion imminente du papisme. Ordre leur fut donné par les évêques 1671 d'instruire le peuple sur tous les points de contro1672 verse religieuse qui séparaient l'église anglicane de l'église romaine. Le duc d'York fut personnellement désigné dans plusieurs sermons. Le roi voulait imposer silence à toutes ces chaîres, qui redevenaient des tribunes politiques, mais on lui représenta qu'il serait peu séant de le voir persécuter les défenseurs d'une croyance que lui-même professait; toutefois, comme il faut des lois tyranniques pour soutenir les mesures arbitraires, il fit une proclamation qui menaçait des peines les plus sévères ceux qui parleraient sans respect de ses actes, ou qui, ayant entendu de semblables discours, ne viendraient pas aussitôt les dénoncer aux magistrats.

Pendant ce temps les ministres cherchaient, en provoquant la Hollande, à l'obliger à des réclamations qui motivassent une rupture; mais celle-ci étant déterminée à beaucoup de sacrifices pour maintenir la triple alliance, ces provocations manquèrent leur but. Le gouvernement de Charles II, réduit à violer la loi des nations pour obtenir la guerre, n'hésita point. Une flotte marchande qui revenait de Smyrne richement chargée fut attaquée à l'entrée de la Manche par une escadre anglaise beaucoup plus forte que celle qui formait l'escorte. Les Hollandais échappèrent sans perte notable, et Charles, qui avait compté tirer beaucoup d'argent de cette capture, n'obtint de sa violation que le triste avantage de pouvoir tenir la promesse faite à Louis XIV. Sa déclaration

1674. The the the transfer and the transfer of रिम्ने विकास अन्य प्रमाणि एक विकास केलामु व्यक्ति प्रमाणे व्यक्ति विकास Buttopride Calle atto Toure Min Gentupe purent Blas founding I made the trade the state of the s #Idaqeepabliqueqhollandaise unil setalt islecolitent Selfst int live tich worden de ongere agelete supider book XI Vieri Chartes II repeatively ba ste st d'inférmistre soils kuobod, que sondroquétiches Asofindré, smilitadioni supiddagion akigu avidangali Ruspoets de ses pluns d'agrandissement , quantre pour Paisonnelissement de ses projets de ebhilhation abl aghan. Comme while direct signal and la formation de igue entre les deux rois le dufé le difré le de le le difré de of the Fer William II selfand is All Williams with the self of the salent dalandonner ur feuns prince d'Olah gus prince www.pentagee larepubliqueihollandaise! (na ane falble partie du territoire squelle entressan enter; 413'414 waiguto se oparta gier de gestel Charles Huesperale du alt boundin in la guero seran cerminee de l'activacquisitionadane partieude la Hollande rétablique la serie nancespet lui permetträit ainsi de gouverfiel sans de concours du parlement, et de favoriser une lession ission aggration oil fut au moment de voir réalises une partie de ses espérances. Le dec e York avait été feu heineux suri mer contre Ruyter; mais Dous XIV. mpschant à la suite d'une formidable armée commandée par Turenne et le prince de Conde, obtint de si grands evantages, que les états, des le commencement de la campagne, se virent réduits à solliciter la paix. Bien que le pensionnaire Jean de Witt eût 1672 fait dans ce danger tout ce que pouvait un homme 1633. tel que lui, le mécontentement populaire lui attribua les malheurs d'une guerre qu'il avait, disait-on, provoquée par l'exagération de ses principes républicains. Malgré de Witt, le prince d'Orange, âgé de vingt-deux ans, fut mis à la tête d'une armée, et quand tout le monde désespérait de la chose publique se fit remarquer, dès le début, par la plus précieuse des qualités militaires, cette calme vigueur d'esprit que ne donne pas toujours l'expérience des dangers. Il n'en fallut pas davantage pour rappeler à la nation tous les mérites d'une famille qui lui avait si longtemps été chère, et faire triompher le parti orangiste. De Witt, représenté comme trop compromis vis-à-vis des deux rois pour n'être pas un obstacle éternel à la paix, devint, en quelques mois, un objet de haine pour des gens effrayés; et malheureusement, au lieu de la condescendance qu'il faut peut-être montrer pour ces inévitables égaremens de la faiblesse des hommes, il s'abandonna au profond sentiment de mépris que lui inspiraient ses concitovens, séparant leur cause de la sienne. Javoriser du parlement ; et de favoriser enneixa de la

Jean de Witt avait un frère qui long-temps avait partagé avec lui la faveur publique, et comme lui l'avait méritée par de grands services, de rares talens et de nobles vertus. Corneille de Witt fut accusé par un misérable d'avoir voulu faire assassiner le prince d'Orange. On le mit à la question pour lui faire avour un complot qui n'existait pas. Au milieu

1672 d'horribles cortures, Corneille de Witt récita quel-1613, ques strophes de l'ode d'Horace, Furten de tendrem propositiovirum, seld. i quis perghand dignement sa ferthete dame. See juges, he pouvait le condamner, se contenterent de le bannir. Jean de Witt, uqui pendant for temps setait demis de sa charge de pensionutire chetant velit chercher son frere dans le pelson pout le conduite en exit, tous deux furent assailka dans confice par interpopulate difference à in total de linguelle etabent des Chefs viungates. Date oquilsy furest massacres, que leur cadavres furent mis em pièces; d'est moneroque le patrions me serat wine wolle werler silve devair eine apprecie ting par nialeitude; telle que Pighorante efela suberstition esprit échouèrent contre la reserve d'un jelsses anulle se shi saratt en in the Birth guest cast en quaraissant JURGALAN WRITTH LAND SALVE CONTROL OF THE CONTROL O webetion controle party republicant Lamathon affin with the dans tabandon des principes auxquels elle - works du sa splendeur qu'il n'eut lant au prince d'Orange pour s'emparer de la souveraineté, "que repondre dux avances qui fui étaient faites. Mais le "prudent, il se défia de ces passions populaires du pour lors lui étaient si Evorables l'ei se contella edu stathouderat. Tandis qu'une révolution complète sopérait dans le gouvernement, que toutes les magistratures se renouvelment dans les provinces qui n'étaient point envalues par Louis XIV, des ambassudeurs envoyes par les états sollicitèrent la paix en France of on Angleterre à la fois, et leprince d'Urange

eut plein pouvoir de rejeter ou d'accepter les con- 1672 ditions qui seraient faites. Il fut heureux pour la 1673. Hollande que Guillaume ne fût pas homme à sacrifier les intérêts nationaux à ceux que Charles II et Louis XIV s'efforcaient de lui présenter comme lui étant communs avec toutes les têtes couronnées. Les deux rois victorieux prétendaient l'associer au démembrement de la Hollande. Ils lui offraient la souveraineté absolue sur quelques-unes des provinces, comme compensation de la perte des autres. Buckingham, envoyé près de lui, avait espéré lui faire goûter les principes de son maître et le décider à s'en remettre à la générosité de Louis XIV et à la vive amitie du roi son oncle. Toutes les ressources de son esprit échouèrent contre la réserve d'un jeune homme déjà sayant en dissimulation, qui, tout en paraissant tergiverser, gagnait un temps précieux, et l'employait avec une incrovable activité à rassurer l'administration, à refaire la discipline d'une armée que la chute de de Wit avait désorganisée. Buckingham, s'apercevant enfin qu'il était joué, voulut en finir, et dans un dernier entretien essaya d'imposer ses conditions par des emportemens; mais le prince coupa court en lui déclarant que son pays lui avait confié ses destinées, et qu'il ne le trahirait point dans des vues personnelles. « Votre pays, lui dit Buckingham, est à la merci de mon maître et du roi de France : vous ne devez plus penser à le sauver; » et plusieurs fois il répéta d'un ton de compassion affectée : « Prince, ne voyez-vous pas que la Hollande est perdue? - Je

vois, répondit Guillaume, je vois qu'elle est en grandle danger; mais un moyen assuré de ne pas la voir perdue, c'est de mourir dans le dernier fossé »

Après cette énergique protestation, il ne restait plus an prince qu'à exciter dans la nation le sentiment qui la lui avait inspirée. Il convoqua une assemblée extraordinaire, et l'ouvrit en exposant lui-même l'états des affaires. Il dit quelles étaient les prétentions des allies, et pour prouver qu'ils n'étaient pas en position de les soutenir, il montra l'Angleterre déchirée par la lutte sourde entre le parlement et le rois la France soulevant contre elle les ressentimens de l'Europe entière, tandis qu'intérieurement elle était froissée par le despotisme et ruinée par d'extravagantes dépenses. Puis comparant les ressources de la Hollande aux forces que pouvaient déployer ses ennemis, il promit, si chacun le secondait, de rendre b bientôt plus prudent un ennemi qui mesurait ses b exigences sur l'opinion qu'il se faisait du découragement de la nation. Toute l'assemblée, dit un historien, demeura dans l'étonnement d'entendre un sive jeune homme parler de tant de choses avec tant de connaissance et de jugement. Il n'y eut qu'un cri pour se défendre jusqu'à la dernière extrémité, et, si la guerre était malheureuse, pour se transporter aux Indes occidentales avec toutes les richesses qu'on pourrait enlever. la dernière session? (deill)

Tout espoir d'imposer à la Hollande une paix désastreuse fut donc perdu pour Charles II; et comme déjà se formait dans toute l'Allemagne contre la France Porage amone et peut être conjuré par Guillaumes il ne vit plus que dans un triste lointain toutes ces chances brillantes qu'il avait cru saisir dans une seule campagne, et sur lesquelles il avait si imprudemment échafaude son despotisme. Alors il eut voulu ramener les choses entre lui et la nation au point dont il était éloigne de tout l'espace si rapidement parcouru par le ministère de la Cabale, Mais ses projets étaient maintenant connus de tout Anglais Sa religion était suspecte; celle de son frère déclarée. Tant d'actes arbitraires depuis deux ans tant de mépris versés sur la représentation nationale, une guerre entreprise sans motifs plausibles, et soutenue au moyen de ressources qu'on n'avouait pas les commandement des armées, donné au comte de Schomberg, général venu de France; la nomination d'officiers papistes aux postes les plus importans; tout décelaits le parti bien pris de détruire, à la fois les libentés et la religion. Cependant une nouvelle convocation du parlement était nécessaire. La guerre avaitrépuisé toutes les ressources. La Cabale, violant un des plus anciens privilèges des communes, imagina, pour s'assurer un plus grand nombre de partisans dans cette chambre, d'expédier elle-même les writs d'élection en vertu desquels de nouveaux membres devaient être appelés aux places vacantes depuis la dernière session.

Le parlement se rouvrit au commencement de 1675. 1673 que roi, dans son discours d'ouverture, passa rapidement en revue tout ce qui s'était fait peu-

1673 dantales dix-huit mois de protogation, et donnal dur 1654, quelques ins des actes dont la nation sa pleignait le plus des explications ridicules. A propos de l'expéditioniirremière des writs d'élections qui dit squ'on avait voulu épargner à la chambre une perte de temps, où que bétait sussi pour donner aux membres le moyen de naques à leurs affaires privétis ifich avait test différé la présente con vocation poil s'exprima plus franchement sur les ardonnunces len de veins des papittes : il était résolu, ditiil, à les maintenirs et ne souffricuit supper point augune contradiction a Shafteshiny a qui parla ensuite a parut avoir été thange de donner sur la guerre les explications convenables. Après avoir prétendu, ce qui était faux a que les prospoations de la Hollande avaient obligé le soi à s'alligricontre elle avec Louis XIV, il ajouta que qui strit yrai, gue les augustes alliés, connaissant leurs intérâts, avaient résolu de détruire un gouvernement enpemi de toutes les monarchies; il rappela aux communes qu'elles avajent sollicité la première greme; qu'ainsi le rpi avait agi conformément à leurs intentions qu'il croyait constantes; que ce na via itemes seulament sa guerre, mais la leur. Voulant enfince tirer de ces mauvais raisonnemens par de l'enthousiasme, il s'écria qu'il fallait anéantir cette nouvelle Carthage; que le delenda Carthago deveit être la maxime de l'Angleterre, si l'on ne voulait voir la Hellande arriver à l'empire des mers.

Les communes, suivant leur tactique qui consistait à n'attaquer la monarchie que par son côté rulné-

rable, l'affection pour le papisme, se contentèrent des 4673 explications données par le roi et par Shaftesbury 1671. sur la marche politique du gouvernement. Pendant la durée de la prorogation, leur extrême modération sur l'affaire même des writs d'élection fit manquer la diversion que le ministère avait tentée par elle en faveur de l'édit de tolérance; et, comme le roi s'était engagé à soutenir cet édit avec tonte l'énergie dont il était capable, l'opposition parlementaire réunit toutes ses forces pour l'obliger à le révoquer. Elle engagea le combat en rappelant une requête présentée à la fin de la dernière session par les deux chambres, et dans laquelle on avait respectueusement averti le roi que beaucoup de prêtres et de jésuites fréquentaient les villes de Londres et de Westminster et les diverses provinces du royaume; que leur nombre augmentait; qu'ils avaient établi des confréries jusque dans le palais de Saint-James; et que de là ils se répandaient en tous lieux, cherchant à séduire le peuple et à corrompre la jeunesse en lui inspirant les principes du papisme. Ces prêtres anglais ou étrangers, avaient dit les signataires de la requête, font vendre des catéchismes et autres livres hérétiques aux portes mêmes du parlement; les magistrats sont très-négligens à les poursuivre; on laisse même les papistes jouir d'emplois qu'ils exercent par eux ou par leurs amis; et, bien qu'il y ait eu divers procès portés contre eux à la cour de l'échiquier, on n'a point vu qu'ils aient été dépossédés ou punis. Or, ajoutaient maintenant une foule de voix dans les communes,

103 depuis le compsi où cette requete a été presentée 1600 Pasdabe des papietes s'est éncore accrue; et qu'a le rei poter aivêter les progres du mai et calmer de plates akarmes? non-settlement if h'a pas fait e les lois contre les non-conformistes, mais abroges, et vient déclarer qu'il ne souffrira su point aucune contradiction : croit-il done pouvoir son gré changer les constitutions de l'état et dépouillar le parlement de ses attributions législatives? N'estof pas assez que, par sa prérogative royale, il puisse, ed faisant grace aux coupables, rendre vaines en partie des lois que le parlement a faites, et que la nation juge si importantes à sa tranquillité? Cet audacieux langage fut soutenu dans une adresse votée presqu'à l'unanimité, et par laquelle les communes noti fiaient au roi leur ferme intention de maintenir lois contre les papistes, et demandaient l'abrogation des édit de tolérance. L'adresse fut immédiatemen stilvie de la présentation d'un bill qui déclarait les pupistes inhabiles à toute espèce d'emploi, enjoignait aux fonctionnaires publics d'ajouter désormais aux senhens de suprematie et d'allégeance un certificat prouvant qu'ils avaient communié dans une église anglicane, et les sommait de faire publiquement la déclaration suivante : « Je confesse qu'il ne se fait pas « de transsubstantiation dans le sacrement de la cène « du Seigneur, ni avant ni après la consécration faite

Quelque frivole que puisse être. »

Quelque frivole que puisse paraître en soi une proposition de ce genre, on sent combien l'opposition

allait se rendre redoutable si elle parvenait à cons 1673 traindre tous les ennemis cachés qu'elle avait dans 1654. l'administration, la magistrature, la flotte et l'armée, à une profession de foi publique sur ce point de dogme, qui marque le plus fortement la séparation entre le papisme et les diverses sectes protestantes. Aussi l'adoption ou le rejet du bill étaient-ils, pour cette période de la lutte entre la contre-révolution et la liberte anglaise, une question immense, une question de vie ou de mort pour l'un et pour l'autre de ces deux grands intérêts. La cour essaya de rallier contre cette motion tous les non-conformistes protestans, et ne fit d'abord opposition qu'en leur faveur; mais comme évidemment la disposition la plus énergique dans le bill, celle qui imposait le test ou déclaration de principes sur la transsubstantiation, n'était pas dirigée contre eux, cette manœuvre ne réussit point; bien loin de là, ce furent les non-conformistes protestansqui la dénoncèrent eux-mêmes. Leur conduite, dans cette circonstace, fut singulièrement remarquable; elle prouva ce que la cour s'était long-temps refusée à reconnaître, que la haine du papisme, commune à toutes les sectes protestantes, les avait réconciliées depuis que la protection accordée aux jésuites et aux prêtres romains avait révélé de sinistres projets. Un député de Londres, sir Loves, connu par son attachement aux opinions presbytériennes, fut le premier qui repoussa pour lui et pour ses frères en religion les hypocrites marques d'intérêt données par les adversaires du bill. Il dit que ce qu'il importait avant tout de combattre, c'était le papisme; opposition

-tentenitzeiteilminstates esbautete aflagistiges ipagiogi 8631, 1674. If Soussiant source version mount les paintiel extrange. aiocau, gatsat sabvoisvanal'bonqmunes क्षेत्रंपृहत्तितात्राम् अर्थ Perale defentate courage; le platait insurficestole Mirote de compadoil de colui de com ministratorille station of the person lating and the care of the station of the st de plus à da sienna di acqueillit apsent mai le duc div dil Buckingham, Clifford, Lauderdale, lord Berthiry in -kapressalento aucamono de cesa gibing senade lesso blus staniffs.aphavaldenehiaarteeatsikhab lestiteipenich. de Schomberna et se ahasten l'opposition desorteur thanhares Page An Aceta les de la complement de la comple lle stuntiar gloride and a service de la company de la com Agitémpigna augum idéplaisirmi de d'audace asemble Avelle Shafferbury soutint rear new volume of enterpres de de inéscrident électiones listips resugélloque de appres ayailtspeadgnalans notgoniladisolupelesyneitijetseln Ac Shafteshurymunescut fortedigo tinspitanquelinas asochngeitagitenilone.iup kanumunge entschenen sheurungiboollaient rengineeliteterrike earteigiges keeles diane slecontileucation pagha in 1900 His Pro Italides Italide This effetiproduction of the Clifford; automotroyed anis abquab lalraquiis e raimand la auc tonmala com a day mide of house of a see by company of the cells of the escentium unbto its de seminares de la communicación tolle l'odieux de d'édit papistes et due sois emigérie Prepair sur elle de la révaguer l'échaulte de les aux distinctions aussitétetes subsides pégessaires apout bominien la guerres Or, stelles étaient un refleth les tedispositions des genmunes Le moyen d'évacidmentifit infate upone

apporter l'édit de tolérance, en brisa lui-même le 1674. seeau, et fit savoir aux communes qu'il donnait son consentement au bill du test. Les communes répondirent à son gracieux message en votant un subside de 12,000 livres, et lui, de son côté, sanctionna le bill du test; après quoi le parlement s'ajourna de lui-mêmes brol element hollillo manguidoud

Tout l'avantage de ce compromis en presence d'extrémités que redoutaient également les deux partis, fut pour la onation Le bill du test, mis mmediatement en vigueur, força le duc d'York à se demettre de sa charge de grand-amiral, Schomberg a abandonner le commandement de l'armée, les officiers papistes à rendre leurs commissions. Clifford à sortir de la trésorerie. Quant au ministère de la Cabale. avant perdu dans le combat l'édit de tolérance. la seule arme qu'il opposat aux communes, il ne put ni changer de marche, mi lutter contre les ressentimens qui voulaient sa dissolution. Le mauvais succès d'une seconde campagne contre la Hollande ayant forcé le roi à rappeler le parlement à la fin de l'année 1673, la première demande des communes fuit la mise en accusation des ministres; elles rappelèrent avec fureur tous les griefs sur lesquels, dans la dernière session, elles avaient consenti à passer dans l'intérêt de leur bill du test; surtout elles attaquèrent le principe de la guerre actuelle contre la Hollande, guerre injusted dirent-elles, et rumeuse à la fois, qui mettait l'Angleterre à la merci du roi de France,

comme après une batoille paidire of des plans do cap-Campagna densition with abligation of the the autic système de guerra contri l'irréconciliable annemi avec lequel 'la restauration' l'aveit mis aux prises our la politique VI ARTICALO apparence une marche confinence ture influence le l'Angleterre, tout en conservamentatretang northeograps dargent. leconsestet d'amentaces à l'iniciaiene, se départer de Politique que Charles III. ... Ministère de Danio 1201 PM its outed la nonvelle administration of Arrangepersicente harles II et Louis XIV. — Feinte médiation en fapeun de la Hollande. — Efforts de l'opposition contre les pardide la Hollande. — Efforts de l'opposition contre les partide la courpristes et Louis XIV. — Desertions dans le parti de la courpriste et Louis XIV. — Desertions dans le parti de la courpriste de la courp -aCharles billiored partie partitionat la high post la Hollande. iup Jenes des trente mille bommes nendundigere lei flenen wetantedianie in the state of t tête d'un ministère dere toquel Landerdale se mainnitre de la commencement de 1674. La paix séparée conclue au commencement de 1674. La paix séparée conclue au commencement de 1674. La paix séparée conclue au commencement de 1674. La paix de la pai Paffaire du bill du lest. Cette paix achevait la ruine des moyens de contre-revolution imagines par la Cabale. La fermete et les talens du prince d'Orange ayant si heureusement seconde les efforts de l'opposition parlementaire, tout espoir de préparer l'établissement du papisme et du pouvoir absolu en Angleterre par l'asservissement de la Hollande était perdu pour le gouvernement des Stuarts. Charles,

comme après une bataille perdue et des plans de 1674 campagne dévoilés, était obligé de se faire un autre 1655. système de guerre contre l'irréconciliable ennemi avec lequel la restauration l'avait mis aux prises. Pour la politique extérieure, suivre en apparence une marche conforme aux intérêts de l'Angleterre, tout en conservant avec la France des relations d'argent, de conseil et d'assistance; à l'intérieur, se départir de la protection trop évidente accordée aux papistes, et conspirer plus secrètement avec eux; rendre quelque lustre à la représentation nationale, et procéder contre elle par la corruption et la division en attendant que le système des coups d'état pût être repris, telle était la conduite que l'état des choses prescrivait alors de tenir. Osbeorn, comte de Danby, qui s'était distingué au parlement dans le parti de la cour, fut appelé à gouverner suivant ces doubles vues à la tête d'un ministère dans lequel Lauderdale se maintint, et dont Arlington fit peu de temps partie. Osbeorn n'hérita pas entièrement des hautes confidences qu'avait reçues la Cabale. Charles II se servit de son frère pour régler ses rapports ultérieurs avec Louis XIV. Par l'entremise du duc, toujours partisan déterminé de l'alliance française, et long-temps mécontent parce qu'on ne s'était pas servi d'elle aussi efficacement qu'il l'avait espéré, il fut convenu : que Charles prorogerait le parlement jusqu'au commencement de 1675, et recevrait, pour le temps de cette prorogation, quinze cent mille livres de France, qu'ensuite il le convoquerait pour lui demander des

Londres. Il y eut ensuite entre les ministres et quelques évêques anglicans des conférences sur un projet
qui devait détruire le papisme au profit de la royauté
et de l'église anglicane. La remise en vigueur de
toutes les lois de sang contre les non-conformistes,
sans distinction de secte, y fut proposée ainsi que la
rédaction d'un test politique, qu'on devait présenter
aux deux chambres comme une contre-partie du test
religieux adopté dans les dernières sessions.

Louis XIV ayant exactement payé les 1,500,000 livel qu'il avait promises, Charles avait, de son côté, tenu parole en laissant le parlement prorogé jusqu'au 1675. printemps de 1675; à cette époque il le rappela Son! discours d'ouverture, peu favorable aux papistes h flattait les anglicans, rappelait aux cavaliers quelques sonvenirs glorieux, et déclarait à la nation qu'en n'a-» vait point cette fois de subsides à demander. Cependant, et dès les premiers jours, les communes sen montrèrent encore possédées de leurs incurables dé- » fiances. Les ministres faisaient valoir en preuve de » leurs bonnes intentions quelques actes de sévérité » contre les papistes, et des faits imposans témoignaient que le but n'était pas changé, mais les moyens mieux pris. Ils ne disaient point ce qu'avait déjà produit cette médiation, vantée comme une mesure populaire, p et au mépris de laquelle la Hollande, suivie dans son héroique résistance par les vœux de toute l'Angle terre, restait exposée aux fureurs conquérantes de Louis XIV. Ils ne demandaient pas d'argent; mais cela faisait supposer qu'ils comptaient sur de hon-

teuses ressources, ou se proposaient de lever arbitral 1675 rement des taxes. Ainsi les communes proposerent 1677. un bill qui déclarait crime de haute-trahison toute levée de taxes non consentie par les deux chambres, un bill qui déclarait vacantes toutes les places de député occupées par des employés du gouvernement, un bill contre les jésuites et les prêtres étrangers, enfin un bill d'accusation contre Lauderdale. Pendant que ces diverses propositions étaient discutées dans la chambre basse, les ministres présenterent à la chambre haute la nouvelle formule de serment arrêtée dans leurs conférences avec les évêques du parti de la cour. Ils demanderent que tous les membres des deux chambres fussent obligés de déclarer publique ment ce qui suit : « Je reconnais qu'il n'est permis, « sous aucun prétexte, de prendre les armes contre le « roi; j'abhorre cette maxime odieuse, qu'on peut, en « certains cas , résister à l'autorité du roi et à ceux « qui agissent en vertu de ses commissions; je jure « qu'en aucun temps je ne ferai d'effort pour changer! « ou altérer le gouvernement de l'état et de l'église. Cette déclaration était contraire aux principes religieux des presbytériens, et aux sentimens de la plupart des membres de l'opposition. La cour espérait qu'ils ne la feraient point, et sortiraient du parlement, comme les papistes avaient été forcés de sortir des emplois. Danby et les évêques de son parti soutinrent que ce test était nécessaire, comme le seul moyen de distinguer les sujets dévoues de ceux qui ne l'étaient pass Ils dirent que la révolution ayant mis à la place

1675 paplement ayant été de nouveau convoque, la disputé 1679. fit, reprise y et la discussion des divers bills proposés para leministère et par l'opposition, indéfiniment ajournée Le coi prorogéa de nouvezo les chambles, apnès avoir obtenu un subside; dont il se laissait prescripe l'emploi ; et minsi parvint assez heureusement au terme de ses derniers engagemens avec Louis XIV. Plautres engagemens succederent; toujours par l'entremine durduc di Forki Par un nouveau traite, Charles s'engagoaite à rontimer à améser l'Angleterie, à au moyan de sa prétandue médiation, et à ne contractér, sur la continent, aucune alliance sans le consentement de Louis XIV, qui lui donnais i ;200,000 llviles. Sigle, parlement, à sa prochame convocation, redemandait l'alliance avec la Hollande, Chittes devast le dissoudre, i et recevoir de la France and somme plus forte. La minute du traité, dressée per l'infibil. sadeur de France Rouvigny, fut copiec de la main de Charles, personne ne s'étant trouve pres de lui qu'il pit mettre dans la confidence de cette fruiff? au sein meme de iniproduces, et noitonement stagel Rendentique Charles, une seconde fois : faisait mai?" che avec la France de la médiation de l'Angletene, ses, ministres se préparaient avec ardeir à la guelle parlementaire que devait recommencer la sessibif an'i) noncés pour le printemps de 1679. Ils employaient l'aspèce de trève amenée par les discussions entire les doux chambres, à lutter contre l'accroissement rapide des forces de l'opposition; car, à mesure que le doute sur les intentions du roi était remplacé dans les esprits

par une triste évidence, le nombre des voix ministé- 1675 rielles allait diminuant; depuis quinze ans, la mort 1677. en avait enlevé un grand nombre : les élections partielles fournissaient chaque fois de nouveaux auxiliaires aux presbytériens, aux anglicans zélés, aux hommes indépendans par leur fortune, qui les premiers avaient voté contre la cour, et formé le novair de l'opposition. Beaucoup de membres, qui tenaient d'elle des emplois, se refusaient même à la soutenir. Ils s'abstenaient de paraître dans les occasions delicates ou se réunissaient à l'opposition quand ils étaient forcés de siéger. On cite Harvey, trésorier de la reine, qui, ayant un jour voté contre le ministère, avait recu du roi de vifs reproches : le lendemain, dans une autre discussion, il donna sa voix à la cour: et comme le roi le félicitait : « Hier , dit - il avec un « profond sentiment de tristesse, j'aivoté contre votre « majesté, aujourd'hui contre ma conscience. » Sous le ministère de la Cabale, Clifford avait cherché à compenser ces pertes successives en achetant des voix au sein même de l'opposition, et souvent il avait réussi à corrompre des hommes influens. Danby eut recours aux mêmes moyens; seulement il envisagea d'une autre manière ce trasic des consciences; au lieu de s'adresser aux membres distingués par leurs talens, et qui se vendaient fort cher, il visa à la quantité, et attaqua des gens médiocres qui coûtaient beaucoup moins, et dont les voix, après tout, selon lui, faisaient nombre. Mais ces recrues ministérielles, sans talens, sans considération, furent peu nombreuses. Ils étaient

rier axait paside promesse plus capable de le touchensii gos se prêta à cette ouverture, et fit dire qu'à moins de 60,000 livres sterling hien assurées, il ne, pouvait a exposer à abandonner, vis anvis de la France, le sustème de ménagement auquel l'avait forcé la parcimonie des communes. Il ajouta tout ce qui lui parut propre à convaincre les chambres que l'argent voté par elles We setait affecté à aucun autre neage que celui qu'elles preservaient. La question ramence à ce points il fals lait, ou que le parlement accordat les 60,009 lirres sur la parole du roi, déjà tant de fois violée, pu que le roi, pour obtenir cette somme, déclarât préalable. ment son alliance avec la Hollande; et d'une part la défiance était si grande, de l'autre la résolution de tromper si bien prise, qu'il fut impossible de s'entendre, et que le parlement fut prorogé les affaires de Hollande restant dans le même état, et le méconlarmée contre qui que a sidmos un justs insurativant

Charles retombait ainsi dans toutes ses perplexites; Louis XIV lui promettait deux millions de plus pour le faire persister dans l'alliance secrète, et le déterminer à dissoudre le parlement. Mais que de dangers dans cette mesure pour un homme qui chérissait le repos! Cependant l'alternative était pressante : il falq lait, ou dompter le parlement, et pour cela point d'argent et à peine quelques milliers de soldats, on faire ce que voulait le parlement, rompre avec Louis XIV, prendre franchement parti pour la Hollande; et cette détermination était la seule qui pût cette fois encore sauver la restauration. Ce fut ce que

with along propydated analytical the transported the property Pessiseme in principes of transpende facti es a 1800 tier of varent product qualificative sion Thipussance; ir a shores a shorese unanivensi in a selection in the design and a selection of the select himp demément na languei langur krasis perindenia and continued of a physical suppression of the continued APROSP TEST THE TEST OF TEST OF THE TEST OF TEST O Presentair to the opposition is the present of the principle of the present to the present arrave 9900 garget tibrope ve tan mest it bubes bour faile targuere à la rétance, terque, les troubes cher els les vees, renoisdisposerall delies comme in lentendrais. et contre l'oppositione le le meme, si cetal et al c'algori salre Le Por gothatt fort Pexpediene : mars; disarting Strange Stoy a Alore and all all all all and a story of the miles Mainte en le sora de diotre avistrale le un instre l'andianne se Usiignon intige Hemischemester etgereichen l'armée contre qui que ce soit que tone ou fautre al A convoluted sees the dans to bleeted a confidence Partie of the search of the second of the se sare de se tvie Gunlaume; qu'il rafait, bour eela, que The parties of the carrier of the carrier of the carrier of Vintigatinemen Augetelle pour Charles talt die pose à entrer em alliance avec fui contre Bodis XIV er dae cette white ce bounded due selbaye er de strat, pour art ere cimente par un mariage uvecal princessel Marie, fille du duct de roik? oup or onal "Gunlauling, tagant recul" de Tehiple cet avis, se réndit'a Lundres'a la flir de l'année 1677. Alles quelques semaines employees en conferences mutiles

1677 avec ses deux oucles, il allait lepartiff in comportant 1678. d'autre fruit de son yoyage que delui d'avbir losseré de près et jugé tous les partis pet playant pas une une inot/du mariage; lorsque Danby pritum dur de fune an vei ser ce point, une première ouverture. Charles se montra fort surpris, et ne se défendit encore qu'en alléguant l'invincible opiniâtreté du duc d'Yorka Mais il est facile, dit Danby, de faire compressive au duc qu'un tel mariage est plus dans ses intélêts que dans obuzi de votre majesté. Toute l'Angleteire este dirayée de le voir professer les principes du papieme li Sil donne sa fille al une prince qui rest à la tête de la communion protestante, on werray que Isas quellation n'est qu'une conviction privée, et qu'il ne veut l'iniposer à personne, pas même à ses enfans. Et effectiwomenty moitié par l'emploi de cet argument, invitié par autorité le roi amena son frère à consentle à pe qu'il déstrait, pais ayant assemble des commil, d ft prier le prince d'Orange de syrrendre ritout fut conclu dans une seance. Louis KIV apprintiquia fois le but roel du voyage de Guillaume, son henringe - specula filite du duc di Vork, et l'alliance politiqué afti devaib seabhivee le lord Duras vint lui notifier un plan de pacification auquel on l'invitait à adhésar promptement s'il ne voulait voir l'Angleterre s'anmer controlui. Louis XIV éclata emplaintes contre Charles, surtout contre le die d'York papil crayait Ini être plus sincèrement dévoué. Cependant Barillon, egn nonvel ambassadeur, lui écrivait que les deux princes le supplisient à genoux de lui faire entendre

ques détait analgue qua étails lui envoyment la lend Duranqu'ils ais vetalainnt pas le guarre, mins rédaints seulement aux impérieuses exigences de leur estud. tion Securisons ne toucherent point Janua KINE et referration and Paragasis referration and Paragasis at fit savoir, par Bavillon qu'il netirait à Charles sa allegnant Basmeible appointed and doe de foraideig oulComorfut pon sans reguetter michairt des aboutdi alis Louis «XIV aquiduis piermettaient; ales autre adani sine infareie obschre Adtylen lapparence recempte de périlsy mina Charles canvisageal les partis violenel qui deshientsêtre desterme de la mouvelle déception costacilée par Dambys mais le champ des tergiversations était fannéssAir pompencements de sa 678 y la parle montisful panyaqué. Charles luis déclars qu'il était décidé, à secondir la Hollande! L'union du prince al Orango avec sa inièce étaits, dit-il, le gage de sa firme intentions Il demandait deux millions sterling pour lester une armée de trente mille hommest et slugmenter le mombre de ses vaisseaux. Peut-lare erettendait il ininationations dub la metiplaide ifigeile pătitroppenți aviait partoțit fait estelidre leneapprominto cendhangement de politique Mais ili dest imindimiliteriquial muit sund arrivere pensoe que de desci--uniscrit point écux qui longetemps l'avaient survivet quicmaintenant donnaient l'éven à l'oppesition dets tims représentérent qu'il valait mieux avec ce siuside , de desk millions; prendre à la solde de l'Angléterie des traupes quion pourrait congédien à la paix que -darlever adans de royaume une samés qui phio terd,

rbjy seje.

1678.

Reds pomerabuéare employée contre le parlement; d'autres dictire and a series of the se adepubnisdesinonveauxi [pundipes: tant; sque, Danby resteraio ministro in et que Landardale panagrafi pas miles of jugements enfinales communes demandèrent que des suite con pritijoun pour s'accupar de la situation du royanme par rapport au papismo, Ces diverses objections n'empêchèrent point le subside et la leyée dessition pes de passerlà la majorité parcarque des commandemens dans la nouvelle armée étajent promis tare etared ending de la cendence de la contente de titedn sentait généralement, dans la chambre basse Ja recessite de prévenir ¿Liouis, ¡XIV: dans ila campagge entibilist s'duviriq mais elles signalèrent des défiances tine, lausuite obsection session wit felater on violens qu'il ferait de ces comtés un désèrt si tous desgure apparamemento de l'Angle terre na la l'erencorrepour but que de la faire respecter dans des Hi France, France me et la Hollande. Le dus de Monand the method a demonstration of the state addiwer Obtende; on devait activement, spour leveous Control des troupes que devait commander lesique al Worke, et el consuappelantades i divers appirate to a le l'on suappelantades i divers appoints to alle et le l'on suappelantades i divers appoints to alle et l'on suappelantades i divers appoint to alle et l'on suappelantades i divers appoint to alle et l'on suappelantades i divers appoint to alle et l'on suappelantades i divers appelantades appelantades appelantades i divers appelantades appelantades appelantades appelantades appel n'étaient pas pabsolument nécessaires ntoutes pelles www.aveit dejà sur pied: L'Ecosso; se tuenquyainsi momentanément dégarnie des forces qui deppis dix ans, y maintenaient le gouvernement royal Dans ce matheureux pays rien n'était changé t l'gdienz perlement qui plans les premières appoende la restan-

ration, s'était souillé de tant d'infames condamna- 1678 tions, tremblait encore sous Lauderdale, sous l'évêque 1620. Sharp, et faisait trembler la nation par sa facilité à sanctionner tous les actes tyranniques que ces deux hommes exerçaient au nom de Charles. L'église presbytérienne, toujours proscrite, vivait dans les consciences et les affections. Dix-huit années d'existence n'avaient encore fait prescription ni pour l'épiscopat, Pni pour la royauté. L'occupation militaire cessant un instant, les conventicules presbytériens, que Charles appelait des séminaires de révolte, reparurent surtout dans les basses terres de l'ouest. Lauderdale les interdit d'après les rigoureuses lois existantes; mais ses ordres, sans l'appui des soldats, fürent méprisés. Il s'emporta en menaces vaines, dit qu'il ferait de ces comtés un désert si tous les propriétaires de biens-fonds n'empêchaient leurs fermiers tenanciers et valets, hommes, femmes et enfans, d'assister aux conventicules : les propriétaires répondirent qu'ils ne pouvaient prendre que pour eux-mêmes l'engagement d'obéir à la loi. Lauderdale écrivit alors que l'Ecosse était en état de révolte, qu'il lui fallait des troupes et des ordres illimités. Aussitôt le ministère fit partir de l'artillerie et de la cavalerie pour les comtés de l'ouest, et comme il ne pouvait disposer d'assez de forces il autorisa Lauderdale à employer les clans montagnards, de tout temps ennemis de leurs voisins des basses terres. Ces barbares fondirent sur le pays presbytérien, dévastant les terres cultivées, enlevant les troupeaux comme

8 1 au temps de leurs anciennes guerres de buch. Les got prestyteriens, redults a defendre leurs maisons et leurs champs, opposerent une vigoureuse resistance. Lauderdate les fit sommer de rendre leurs armes et ajouta, pour les riches habitans des chateaux. la defense de conserver un cheval qui valut plus de quatre livres sterling. Le duc d'Hamilton et quelques seigneurs des plus considérables vintent à Edimbourg pour essayer de l'apaiser ; leur venue le mit en fureur ; en plein conseil il retroussa ses manches jusqu'au coude, et jula Dieu qu'ils se repentirulent s'ils ne retourationt immediatement dans leurs domaines pour appuyer les troupes du roi. Apprenant ensurée and the proposalent d'allet à Londres pour imployer Charles lui-meme, it fit defense à qui que ce lui de "Mild'a Losse sans son ordie, mais malgre ful dix out douze grands seigneurs, entre autres le duc Thunkton; les lords Athol et Perth, passered la nait des projets neuveaux du mandite. Lenfut da tneiLe parlement était assemble quand les fords écos-- dan ariverent; il accheillit leurs plaintes avec chaledir. Ce n'était plus le temps où personne en Angleferre n'était touche du matheur des presbyteriens ecbssais; on sympathisait maintenant avec cux; on se croyait menace des mêmes souffrances; on ne les abandonnait plus comme des religiomaires dangereux; on voyait en eux toute une population devouée aux essais de tyrannie qu'on n'osait tenter en Angie-

terre. On citait avec indignation la reponse faite aux fords ecossais par le roi. Je vois bien, avait-il dit, que Lauderdale s'est conduit durement avec vous, esta mais je ne vois pas qu'il ait rien fait contre mes intérêts. Ceux qui s'étaient opposés à la levée des troupes régulières jetaient le cri d'alarme; ils annoncaient que bientôt l'Angleterre serait traitée comme l'Ecosse. Voyant le duc d'York à la tête de l'armée, qui maintenant se rendait sur le continent, ils présageaient d'une manière sinistre tout ce qui résulterait de cette intervention armée, naguère si vivement et si in-prudemment sollicitée par eux.

Ce prompt changement dans les dispositions de ceux qui avaient force Charles aux démonstrations bostiles contre Louis XIV, fut à la fois causé par les événemens qui redoublaient les craintes babituelles du parlement, et par de nouvelles terreurs que Barillon sut répandre dans l'intérêt de son gouvernement, De secrets avis donnés par lui aux chefs de l'apposition vincent confirmer ce que l'on souppennait des projets nouveaux du ministère. Ce fut là toute l'influence que cet ambassadeur, en désertant la cause de Charles, exerça sur les flottemens et reviremens successifs que l'on remarqua dans la conduite de l'opposition au sujet des affaires de Hollande, Sil acheta quelques ames vénales, et si, pour entretenir la division, il les fit voter tantôt avec un parti, tantôt avec l'autre, ces obscures intrigues, étouffées dans une mêlée de passions et d'intérêts qu'elles ne comprenaient pas, méritent peu d'être éclaircies dans une histoire de ce genre. Les contradictions du parlement soumises à une sorte de loi bizarre, mais constante, à

.1878, cot inspinct de défiance, infaillible dans ses inspirations 16 qui consisteit à vouloin tout se que ne vouloin pas del qour sà combattre tout on qu'elle paraissait idéaistag cessèrent penfin lorsque la paix dermina phrusque la ment des copférences de Nimègues. Dans nette spains Louis XIV. seul parut avoir obtenu qu'al désiraites car. Charles était tout prêt à contremander les ordresp donnés la sounamhassadeur lorsque la pratificais tion lui parvint; au même mament, l'oppositions recommençait, à désirer la guerra, cafinoda téteniro au dehors l'armée du duci d'York; enfin ald in rincet d'Orange doi pdirectement : prévent : du résultate des conférences, attaquait les Français pour dent dent un l un prétexte de rupture. Copendant la paintant maint tenue jela France était heur asocde la diotestomeoreit une fois; la Hollande de conserver tout som territoire après une guerre qui sysit failli l'effacer dunaberdes nations Pour l'Anglaterre du c'était naussi met souse d'avantage qu'un éxénement, qui, idonnéme ampogrésiel une grande forge matérielle, devait le rendré plus brus treprenant et avancer, ainsi des choses an auonaurolui

Le parlement , en apprenant la paix d'compristentsus ses dangere, et s'efforça de les prévenir en impistant 19 destation de la licenciement des troupes als sitétes leur retour , la mise en accusation de Lauderdale (of et la fin, de, l'affreux, système qui, désolait, l'Ecossemp Sur ce dernier point, le roi, sit quolques conoessions 30 1 il donna des ordres pour que les clans montagnards in évacuassent les basses terres; mais quant au licent-in ciement des troupes qui revensient de Hollande viil déclara uquel se pouvant payer la polition éthité de régé leur splde pol serait force de les temr sur pied? Le parlement sentit que ce n'était là qu'un prétexte! 91' fut prordgénia pluparti des membres, en reconnació dans des tomtes, étaient si pérsuadés qu'à la prochaine session les troupes seraient employées contre ent. qu'ils annonçaient l'intention de ne point reventio siegen. Gette opinion gagnant rapidement toutes les, classes de la mation, une sombre stupetii inontraît déjà Randleteire livrée-comme l'Ecosse aux execue tions militaires, et wendue par un parlement semle blable alicelui qui légalisait toutes les violences deb Landerbale, lbrsqulume circonstance qui sembla nattre deministration même appela tout à coup le fand! tisme meligioux au secours de la liberté politique une fois, la Holkar de conserva pou soassanobneds

Josephimiste de Londres et un docteur nomme Tohle gues, étant parvenus à entretenir de roi et le ministre la pui devait bientôt éclater! Célui dont ils tensiént des un complot papsite la informations était un certain Titus Oates que les férife et au Espagne; ils le firent connaître. Titus Oates, cité de un Laconseil, avant de s'y présenter, alla trouver le juge Godefrey, et affirma devant lui, sous serment, que les papietes avaient formé le projet de titer le roi pour donner la couronne au duc d'York, que la chose avait étérésolue dans une congrégation appletée le de la propagande, et tenue, à Rome, par le pape Clément K, que dans cette assemblée, le roi, désigné et clément K, que dans cette assemblée, le roi, désigné et clément K, que dans cette assemblée, le roi, désigné et clément K, que dans cette assemblée, le roi, désigné et clément K, que dans cette assemblée, le roi, désignée

8 sous le nom de bûtard moir, avait été déclaré déchu du teône comme hérétique; que le Saint-Siège mettant le royaume en interdit, en avait donné la lieutenance au général des jésuites Olivia, et que celui-ci remettait son autorité au duc d'York à condition du'il établiraît le papisme en Angleterre ; que dix mille lives ster-Ling avaient été consignées, in Londres, par de jésuite Lachaise | confesseur de Louis XIV; pour paver un assissing the un lautre jesuite s'était offert pour étommottre le grimes qu'aussitôt qu'on se serait défait du painting strate servit levée pour proclèmer son lière. Oates produisit les noms et les commissions de des gene que les conspinateurs voulaient mettre à santite quiQue des insensés ensent ou non tramé lix complot au fond semblable à celui-ci, nien dans les décharations A Outes n'était plus odieux que ce qui a ctérhaconté ples intelligences de Charles avec Louis IXIN; atolims les spoyens d'exécution prêtés aux conspigateurs in oly en avait pas de plus absurdes que ceuxiquel le dac PYork, comme l'apprennent ses mémoires davait physiques fois imagines pour faire thompherula papigme. Sans doute quelque chose de cette conjunction permanente tramée par la famille régnante lavelt transpiré: trente mille hommes étaient sons les aithes; la représentation nationale était menagée ; on vient de dire comment la paix de Nimègue avait, été acceptop par l'Angleterre. Dans un tel état de choses. Titus Dates, en se faisant l'organe des rumeurs populaires, en se dévouant peut-être par besein, peut-être par

attle appleted self the interest in a remaille the lack attent lestronder évotais exister, Titus Oates, méprise par semanquirdonnaissalent sa wie traite esmane un Ind-Pendeption iduring Godefrey par tous ceur din require utofficiellement sec plépositions, devait être fet uté avacitransports par le pouple, toujours érédale en 30% pertionadences hairles et de des terretres Ilogiente uh constituent authorise des le contra mensihindiane Titus Pates disaitpplas qu'il attivate appriso la multitude passionnés de regardait donfine sachabt endies rescove butikmenvait thete D'apporte, flincée de ravesser un préjugé qu'il ente été dangérétix de combattrest entoprambientos de isome ner de garde ichmiqu'elle iregardait ironane ien fourbe. On 48 Supapliatured abineralistic de l'activité, de l'étatre de dépender de l'étatre de equabalció plaincip de same con ele confessei ser inclinanthone; Whilliquerent enamed four em splus grand who the rest of the property of the princes of the apersal lenducud Yorlo, alabreide funent hommés papes mombres de regutradictions retides rétidences, enigre--présentaient Outes comme in réfreure ment combrett quatadeputerreture plep redoublaient l'intéret sourcité, Illindigatetion control deux qu'il désignait le la solone and the service of t iquelques; dans se tronvèrent appuyés pur des maisse control of the con eventores de servició diserse u sossi diserse la secondante Southwest and interest of the delivery of the sound of th unquanio-pun leu pape son socrétuire-dieux en Angle-



1878: 16814: Oh At ales perquisitions chence Colemanies and louthway dans ses papiers plusieurs deures Jour really but de vastes intrigues papistus Dans Plune il disait a la Nous avons entra des mains entra gennel seud vinger illulagit de convercir trois royaunius ograna lapd'arriver à l'entière ruins de l'hérésie pessitementelle que a dominé long-temps dans le nord. Il m'y te famate ent de plus grandes espérances d'un drougue ducces dephisde more de la rigine Marier Dieut nouten donnt unoppince, le duo d'Yobk popul servira d'instrument de ce glorieux ouvrage. J'ai peine à croire que de aville quanti je vois que ce prince, dans le sidele ou nous in the torish en comparaison du salant de tenament et de la reonversion de ce revaume. Dites sus un quib Ann sta'd envoie beaucoup d'argenti Il n'est plensquid d' nerquissa thire lei par Vargent piese la legispacqui poistade tout à notre cour de Cette lettre quien xuais atticeptible d'être expliquée; parutonne confirmations sans réplique de touts de aqui dans mas dépositions sonne ce qui xuiditnementaliam au vieto n estapo -Betervenait de faire posté découverte photograsse inge Godefrey disparut. On le trouve queltales jours appes, aux environs de Londres percé de semépée ; mais l'état du corps prouvait que le maineus lus le vair succimbé après une longue lutte. Qui avait porté la coup?ion; ire le sur jamais. Des gouttes de cole ? El pundues sur les habits du juge, firent cotole aqu'il avait été assassiné de muit et par des prêcres car da ne souservait alors de cire que dans les églises et les

maisonardes) grander soigneurs Deilhurs, Andefrey 18781 ayait concentrumla chaine das papistes en acqueillant 1600. les utévéletiones d'Ontes De luis fit v de magnifiques funémilles, ntout ; la clargé anglicae y assista ; Limit managoopulation de Londres suivit le cencueil; tantôt, silbusieupe et morne, fantôt poussant des anis hou! de negret y mais de colène Les hommes étaient and ménules chaînes de fer étaient tendues dans les viesse etales, palissados dressées laun portes comme se l'osb moisspani, france de la some de la prima triuma attingua de la contra attingua de la con ce glorieux ouvrage. L'assliarènut astraganante assille ande noi descobligé de convoguer le parlementique despentites son discours douventure était impationsmost stitemedes commos la perofession de foisde las doup au sujet du complet. Darby avait ronsaille à Charles de somontren convaince que ses jours étainne menaces per les papistes; cétait, selon lui e un prén cieux amdyenadel semendre, cher sua peuple. Charles aveies philide raison papsa swill me lui convensit pas discrepter bearing that que d'attachement par parte sonne ce qui n'était neue de la chaine contre les puis platespillodit franchement 100 qu'il pensait des régelations & Oaths. A son grand deplaisie des deux shambres. se prononcerent tout différemment a elles déclarerent ous des faits révélés étaient de nature à les coccupan provisoirementià l'exclusionide toute quere laffaire Elles stemanderent, un (jeune public, lassignerent à Titus of lates tunes pension identification delives station oto uno logement dans de paleis de Whitehell; jeur foi alles apprimerent le idésin apruna gande duis fût

1934 datues pour la préserver de la la Codelley essent sipa pareles papistes Tantique dura l'enquêti seffits cassamblerent deux fois palojour Oates wint repeter deamplificandore ses revelations up l'applifielle avec deso transports franctiques. Un autre dénonciatement pppmé Bedlow, comptant aussi sur la faveta public que se présenta il dit serment que le juge Chiefie ayait été assassiné dans l'hôtel Bommerset par des till tholiques au nombre desquels étaient des domestiques de la raine, Do co fait particuler, sur leguel Alile fournissait adcune preuve prassant in Pensemble de in conspiration et déclarant avec rependre du list étakt Tentré dui-meine séduit par de brillattes plos promes joil fit une deposition évidenment aftistée sur gelle d'Ortes mais reçue comme si elle l'est en ente confirmed. Bedlow se prétenduit instruit non coulé ment des détails de la conspiration présentement de panosp, mais de venzud'une intelittide de complois tramés pan les projetes depuis la restauration. On tit aven avidité cel révélations, la plupart contralificiones, recteilles dans um livre qui portait ce singiller title: "Beletion et découverse impartiale de l'affretix com plot des papistes pour détritire et Briler les villes de Landres et den Westminster evec leur's faulburgs, sentenant des divors coments ordres et l'résolutions shost josuites dans cotte vue, par le capitalité Bédlow, angagé ci-devant dans cet horrible dessein, et l'un de cour qui devaient allumer les feux. "Beaucoup de libelles, dictés comme celui-ci par la haine et par la vidito, émient répendus/avec profision; et différitent aux carrefours de Londres le grand procès qui s'instraisait au parlement. Mais tout, dans les tumultueuses réunions auxquelles la circonstance donnait
lieu, passa pour prouvé lorsque le tribunal qui, malgré sa position élevée, participait au besoin de croire
les accusations, les sanctionna d'une manière générale
par la déclaration suivante: « Les seigneurs et les communes reconnaissent qu'il y a eu et qu'il y a encore un
infernal complot papiste pour assassiner le roi, et extirper jusqu'aux fondemens de la religion protestante.»

Alors commença devant les cours de justice et la chambre haute une lugubre procédure contre les lords catholiques Arundel, Peters Stafford, Powis, Bellasis, les jésuites Coleman, Ireland, Greve, Peckering. et successivement contre ceux qu'impliquèrent les infatigables dénonciations de Titus Oates et de Bedlow. Malheureusement ces cours de justice voulant, comme la nation entière, condamner plutôt qu'examiner, ne manquèrent ni des élémens qui pouvaient à la rigueur établir la preuve légale de complot contre quelques-uns des accusés, ni de lois terribles pour les frapper. Et c'est ici qu'un spectacle tout-àl'heure imposant devint horrible. Aucune voix amie ne s'éleva pour sauver ces hommes qui n'étaient coupables que de vœux impuissans ou de conceptions extravagantes. Le roi, le duc d'York, l'ambassadeur de France, si bien instruits de ce qu'étaient au fond tous ces crimes, gardèrent le silence; ils étaient attérés. Aucune remontrance généreuse ne fut faite par les hommes éclairés qui ne voyaient en cette accusa-

1678 thon qu'um spédieus mais utile sugument control UBa-1679. pisma Benucoup de membres infirmer dans les della chambres me regardaichte quivant bemiete sies. tesbury; Orges bt Budlow quescomme the 12843 1984 him du sciel tout exprès pour sauver l'Angléterre dbekattyranme alls so firent un affreux gysteille de lie pasiedubative dans les resprits plus fails es une erel dulitéradecte la peuret de l'amour du merveineur. Illyperoport got Strymoth cittie auther, The Bafsitelite pretunte des dangers correspondición de la company de la c accomplete and a property of the property of the property itels hommesode nous les partis et de toures les alla ions pouse spunia de vagues projets sons la forme affette que le révellés dénoncrateurs de la rével de la révellés de la révelle de la rével

-ogette adoption than in the dan confidence papere, bris TEVEROU II ON THE WEST THOU THE SECOND SECON hiposalites despise verso per a prostente in the commandati augis-sipenseinsteins sipplices sein Roustion augissame par ses representant, the lecula past plus devare our odieuses conséquences, qu'effe n'avait 1980il de wellt la nécessité de sacriffer les chauds partisans de helievoliteloni duand ses terreins availent rappele les Security Tes Micheles de la restauration et les Crimes du ses premières attrées avaient été commis pour le sulut des intérêts généraux, et depuis lors, ces interêts bien ou mal entendus avaient fait la foir sa avaient conduit la contre-révolution jusqu'au renversement de l'église presbytérienne et du parti raisonhable qui ne voulait ni évêques ni roi. La royaute voulut

continuer le mouvement à son profit, et au profit de l'odieuse religion pour laquelle des torrens de sang avaient été versés par la reine Marie. Les intérêts généraux se séparèrent, non du principe monarchique, mais des vues qui tendaient à le consolider aux dépens de toute liberté. Ils avaient rendu la royauté entreprenante, et souffrirent d'abord de ce qu'ils avaient fait pour elle; mais en s'attachant fortement à ce qu'ils ne lui avaient point encore sacrifié, au protestantisme anglican, à la constitution politique, assemblage imparfait des garanties obtenues par vingt générations, à la législation telle que l'avaient faite les orages parlementaires, précurseurs de la révolution, ils créèrent assez à temps une résistance.

Le parlement, dans l'ensemble de sa composition, représenta fidèlement les intérêts généraux dans leurs modifications successives pendant les dixsept années écoulées depuis la restauration jusqu'au complot papiste. Tant qu'il flotta entre la crainte du despotisme et celle de la liberté absolue, il composa avec la royauté, et ménagea ses forces de manière à se tenir à égale distance de deux extrémités également dangeureuses, à ne point courir les chances d'une défaite, et à se dérober aux conséquences forcées d'une victoire complète. Mais, comme la nation, il échappa graduellement à l'impression produite par les excès commis au nom de la liberté, et perdit, en proportion, autant d'hommes de la génération qui avait souffert de ces excès. Les renouvellemens par

tiels fournis par des élections dont l'esprit répondant anx progrès des mécontentemens populaires, introduisirent dans les communes, à la suite des anglicans qui avaient commencé l'opposition, des preshytériens, des patriotes, qui n'avaient de zèle pour appune croyance, des disgracies maîtres de tous les secrets de la cour, enfin des hommes qui professaient ouvertement les principes républicains. Ces derniers venus étant, dans l'opposition, les seuls qui eussent un hut, celui de renyerser la famille régnante : pousserent beaucoup plus vivement au recouvrement ausduel de tout ce que lui avait accordé la surprise né nerale au moment de la restauration. onu sigmo-Ainsi cette volonté royale, acceptée comme touter puissante, n'eut pas même la force d'une prérogative definie et limitée. Quand elle laissa voir son menchant à protéger les papistes, on la prévint en les myéloppant dans la proscription générale des segtes pliesie dentes. Elle prétendit pouvoir à son gré lever des troupes et tenir sur pied les milices; on lui opposa d'anciennes lois suspendues, mais non abrogées par la restauration, ou bien on lui refusa des subsides. Elle employa des ministres dont les bonnes intentions cachaient les siennes; on les accusa, ils payerent pour elle. Fatiguée de mentir inutilement, elle appela des hommes sans morale et sans foi, et procéda par des coups d'état contre la religion et la représentation nationale; on refusa de l'assister dans les guerres extérieures qui devaient faire triompher ce système, et ses mécomptes la forcèrent à sacrifier ses conseillers

et à sanctionner un test religieux qui la privait de ses plus tiévoués serviteurs. Rentrant dans la lutte légale, elle essaya d'opposer au test religieux un test politique, suivant les doctrines du pouvoir absolu; on proclama devant elle le droit d'insurrection. Enfin, lorsqu'une fraude habilement calculée lui procura l'appui d'une armée permanente, on inventa contre elle le complot papiste. On la terrassa quelque temps par ce mensonge soutenu avec un ensemble et un acharnement sans exemple dans l'histoire d'aucun peuple. Mais la victoire ainsi obtenue ne fut pas légitime. Elle eut cela de déplorable, qu'elle troubla ou corrompit une multitude de consciences, que, lorsque l'impulsion donnée par elle vint à s'affaiblir, il ne resta plus de cette grande crise qu'une souillure, et que les mêmes hommes qui s'étaient sauvés une fois par l'imposture n'eurent pas assez de vertu pour s'armer quand l'insurrection devisit une nécessité. denies. Elle protection property & 12 gas level

manges a taris in quel hornel in a form of a polisamener dels suspendents and a superdent and superdents are superdented and superdented and another and another and another and another and another another and another anoth

The second of th

resultate politics of the experiment of dischessed of patternent of the experiment of the patternent of the experiment o

I a consider the second of the

## SECONDE PARTIE.

## CHAPITRE PREMIER.

## NOUVEAU MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE

Résultats politiques de la conjuration papiste. — Hardiesse du parlement. — Découverte des relations avec la France. — Influence de cette découverte dans les élections d'un nouveau parlement. — Esprit de la chambre basse. — Affaires du ministre Danby.—Conseil de William Temple. Bill pour exclure le duc d'York de la succession. — Résistance de la cour. — Progrès de l'esprit républicain dans la chambre basse.—Les anglicans réconciliés avec la cour. — Incertitudes de la nation favorables au parti républicain. — Intentions de ce parti mises à découvert. — Parlement d'Oxford. — Brusque défaite du parlement républicain.

La conspiration papiste ayant tiré le parlement et la nation du plus grand danger qu'ils eussent couru depuis la restauration, les esprits irrités se persuadèrent aisément que désormais il n'y avait plus moyen de se défendre qu'en attaquant. Le roi n'avait point accepté l'espèce d'exception respectueuse qu'au milieu même de la colère contre les fauteurs du papisme on avait faite pour sa personne

1678 à 1**6**79

1678 en paraissant le croire innovent; menacé même par 1670, les conspirateurs. Le duc d'York avait méprisé d'abord comme peu sérieuses, ou du moins comme dénuées de preuves, les accusations qui, du roi, tenaient tomber sur lui. L'indignation publique winsi bravée fut comme autorisée à ne plas s'imposer, dans sk force, une retenue dont on de laismait ple tehu comple au moment d'une explosion chanceuse. Tandistriction tribunates par deurs poursuites untrêtenalunt la crédalité populaire au sujet du complot, et thappaient par lactor tout de que la lois pouvait atterrare le parlement agrandissatt le champ teles vengennes légales, et propositi des lois que passent frapper ses ennemischusellau siell du tronel to oque 11 Pemportument avec lequel furent accueilles des plus violentes motions contre les papistes des sarrà peine au petit nombre d'ains épendre qu'ils censeté valent à la cour le temps de se recennation d'unecuvent test anglican, beancoup plus rigo area con colui qui avait renverse le système de la Cabalez-passi presque sans opposition. Un de coux qui l'apppye rent dans la chambre haute le caractérisa en termes dont la brutalité, quelques mois auparavunt, d'eut passiété tolérée : mile vote ce test, dit-il passe qu'il de reste ni un homme, ni une femme papiste, ni «un chien, ni une chienne papiste; pas seulement d'un chat papiste pour miauler autour du rois » Ces paroles furent applaudies. Le duc d'York, présent à la chambre, demanda une exception personnelle, et s'exprima avec autant de courage que de convenance.

On l'écouta avec impatience, et il n'obtint l'excep- 1678, tion qu'à une majorité de deux voix. Le bill avait 1679, été dirigé contre lui.

La découverte d'une des correspondances qui avaient eu pour objet les demandes d'argent à Louis XIV, vint enhardir l'esprit d'hostilité contre la famille régnante. Elle compromit personnellement le roi. Le lord Montague, qui avait été son ministre en France, avait, par suite de quelques indiscrétions, encouru son mécontentement, puis sa haine, parce qu'il s'était jeté dans l'opposition. Par un ordre dont il est impossible de concevoir l'imprudence, Montague fut accusé d'avoir entretenu des relations avec le pape et livré à la France les secrets du gouvernement. En se servant contre un ancien favori de cette arme populaire, incessamment levée sur sa propre tête, le roi espérait que Montague ne pourrait prouver sur quelles instructions il avait, pendant son ambassade, donné la main aux intrigues papistes. Mais Montague avait conservé les lettres de la chancellerie qui renfermaient ces intructions; traduit devant un tribunal, il les livra toutes. Une d'elles écrite par Danby, qui, dans cette affaire, montrait beaucoup d'acharnement contre Montague le chargeait de demander à Louis XIV, pour trois ans, un subside annuel de 300,000 livres, afin que le roi, pendant ce temps, fût libre de ne pas assembler le parlement. C'était toute l'histoire de la perfide médiation dans la guerre de Hollande. La lettre ne portait point le sceau royal, mais on lisait au bas ces mots de la main du roi :

1678 « Cette lettre sest écrite par mon ordre : Charles: 1679. Le parlement ne pouvait être frustré de droit d'approfondir une telle affaire; il s'empara des lettres: Le solliciteur-général Wilmington fit sur affestiun rapporty et demanda la mise en accusation del misnistre qui les avait écrites. «Je vois, dit-il, les intérêts de l'Angleterre et la foi jurée aux alliés du tilfiée à l'appétit de l'argent de France : qui doit dont et les motens de nous priver de la représentation nationale abest ce pas dà vendre la patricie de l'enversel la constitution? Cest un drime de haute qualison pet pour de cuime je demande la mise en socusation de Danbywoodin diaccusation fut missitotutotal parl les communes, et passa à la chambre blaute niecteurs faisait croire qu'il serait accueille dorsque le nois Uffrayé des conséquences de cette anise em acoutation que pour faire. tilsenshaqtal asporançe réferats par al allanda . . . . III fallait que le gouvernement donn'at prompten ment suite à cette mesure la metion métaits patrichini meur à supportenune longue prorogation. Danily qualseilla de dissondre le parlement, et persuada aurroiçani ducd: York, aun membres influens de l'opposition dans la chambre bautagqu'ils trouveraient leurs damplies dans sin renouvellement intégral de la chambre basseu Iledite au roi et au duc qu'en émployant ce qu'il ve avait d'argent dans le trésor, on obtiendrait des élections royalistes, et que dans tous les cas il rétait impossible que la nouvelle chambre fût plus mal.

composée que celle dont on allait se défaire; il afit entendre aux lords de l'opposition que si la chambre des communes était conservée et emportait sa mise en accusation, le roi serait obligé de prendre des ministres qui plussent à cette chambre, et qu'elle avait dejà tant varié qu'un petit nombre de mesures populaires suffirait pour la ramener à son ancienne ferveur royaliste. Cette crainte de la versatilité de la chambre des communes existait en effet chez les lords de l'opposition, et dans une des dernières sessions avait porté quelques-uns d'entre eux à demander qu'elle fût dissoute. Ils appuyèrent de toutes leurs relations à la cour l'avis ouvert par Danby, qui de son côté leur promit de sortir du ministère. La dissolution fut résolue; le roi la prononça au commencementide janvier 1670. assag to somumoo sal

Un nouveau mécompte détruisit les espérances fondées sur cette mesure. La cour s'agita vainement pour faire élire des hommes dévoués; le parti de la 1679. nation eut l'avantage. Il trouva moyen, en multipliant des biens dibres, de multiplier les voix, et d'appeler ainsi une plus grande portion des classes inférieures à la défense de leurs intérêts. Les rapports qui de tous les points du royaume arrivaient à Londres sur la conduite du peuple dans des élections détaient si alarmans, les professions de foi publiques des candidats si menaçantes pour les papistes en général et pour le duc d'York, audacieusement représenté comme l'ame de tous leurs complots, que le roi, avant d'assembler le nouveau parlement, crut devoir éloigner son frère, tant pour le dérober à ce que ses ennemis pourraient entreprendre

contre lui, irrités de sa présence, que pour paraître en-1680. trer dans les mécontentemens qu'il avait provoqués.

Lausession s'ouvrit, tous les membres de l'opposition avaient été réélus; parmi les nouveaux venus, les presbytériens étaient en plus grand nombre, leurs amis politiques arrivaient avec l'arrière-pensée la plus redoutable à la contre-révolation, celle de renverser la famille régnante. Si tel n'était pas le vœu de la chambre entière, les passions qui l'animaient tendaient absolument au même but. Des événements, des périls du genre de come dont le long parlement s'était fait arme, avaient remis en faveur les plans de réforme prêchés quarante aus auparavant, en présence des énormes abus maintement nenouvelés. Ce n'étaient plus les rêves de perfection, mystique, les espérandes aventurenses qui avaient plotipité les premiers pas de la révolution, mais à la place le ressentiment profond, ile soulévement descrions d'hommes trop long-temps réduits à fairevde l'oppos sition par des principes qui n'étaient ipast les themes. et qui revenaient, par une puissante mattion intérricure, à ceux dont ils rongissaient d'avoir fait abnégation. Peut-être sa croyaient-ils forts de leun supérionce et capables de maîtriser les passions populaines. Mais, quoi qu'il pût arriver, il semblait qu'un nouvel appel à ces passions fût pour beaucoup un devoir de conviction, pour le grand nombre une tentative désespérée. 11:23 82.2

Le nouveau parlement se montra peu touché de ce que dit le garde du grand secau, Nottingham,

pour faire valoir le sacrifice que le roi avait fait à 1679 ses affections en éloignant le duc d'York. La mise en 1680. accusation de Danby fut redemandée avec plus de violence que dans le dernier parlement; vainement Danby fit agir ses amis dans les deux chambres, on persista, non par haine contre lui, mais parce qu'on voulait qu'il se défendît en inculpant le roi. Charles, voyant où tendait cette persistance, fut assez imprudent pour déchirer lui-même le voile de la responsabilité ministérielle. Il crut imposer silence en déclarant au parlement que son ministre n'avait rien fait que par ses ordres, que pour cela il le déchargeait de l'accusation portée contre lui, et trouvait bon de lui donner des lettres de grace; « Et si quelqu'un, ajouta-t-il, trouve que ces lettres ne sont pas valables, nous viendrons bien à bout d'assurer la protection des lois à un homme qui nous a loyalement servi. Bien qu'il eût à ses ordres une armée pour appuyer cette expression de son bon plaisir, le gant fut relevé. Des orateurs, entre autres Seymour et Wilmington, nièrent que la prérogative royale pût mettre un ministre à l'abri de la vindicte publique. « C'est le peuple, dirent-ils, qui, après tout, souffre des trahisons et des fautes des ministres, et la réparation ne peut se trouver dans le pardon royal, mais bien dans la punition des coupables. » Les amis de Danby proposèrent une conciliation, qui consistait à le bannir, comme autrefois on avait banni Clarendon. Mais ceux qui soutenaient le bill d'accusation s'écrièrent : «Qu'est-il besoin de constitu-

1679 tion? pourquoi des ministres responsables? Déclarez 1680. donc qu'à l'avenir les hommes revêtus d'emplois pourront trafiquer de l'honneur et des intérêts de la nation, et qu'ils en seront quittes pour aller se promener sur le continent.» Danby, n'espérant plus rien, se retira, et peu après fut mis à la Tour par ordre des communes; mais la prérogative royale resta en prise. Comme la fermentation dans le peuple répondait à la violence que montraient les communes, Charles, encore une fois placé dans l'alternative de briser la constitution par un coup d'état, ou d'abandonner l'administration composée des créatures et des amis de Danby, prit le parti le moins dangereux : ilse dé termina à composer un nouveau ministère, et eut irecours encore à la probité et aux lumières de William Temple, The second of the second

William Temple donna un conseil qui, s'il est tété suivi, eût terminé peut-être la contre-révolutione Il dit à Charles qu'il était déjà bien tard pour songerà sauver la nation de la tyrannie, ou la royauté d'une seconde chute; que cependant un moyen lui paraissait propre à rétablir la confiance et conduire à un erdre de choses stable; que jusqu'ici la marche du gouvernement avait dépendu du caractère particulier et des intentions de deux ou trois ministres, soumis à une responsabilité factice; qu'il fallait associer aux intérêts de la couronne, et en aussi grand nombre que possible, des conseillers qui, par leur position indépendante, leurs principes et leur fortune, entrassent également dans les intérêts nationaux, et ne rien faire

que par leur avis. « Cet avis, disait-il, serait toujours 1679 l'expression de ce que réclamaient les intérêts géné- 1680. raux, essentiellement amis de l'ordre, de l'économie dans les dépenses du gouvernement et de la gloire du pays dans les affaires extérieures. » Charles se décida à former un conseil de ce genre, et promit de le consulter en tout ce qu'il ferait; mais il le composa par moitié d'officiers de la couronne, et, contre l'avis de Temple, y fit entrer, parmi beaucoup d'hommes qui jouissaient d'une considération méritée, d'autres qui n'avaient acquis leur influence dans les deux chambres que par l'intrigue et la turbulence. Toutefois l'une des principales garanties que Temple avait prétendu, par cette constitution, donner à la fois à la nation et à la couronne, était obtenue. Le revenu annuel de ce conseil, composé de trente membres, égalait la somme des revenus de tous les membres des communes réunis. Des hommes possédant une telle masse de richesses ne pouvaient désirer une nouvelle sawer la nation de la tyrannic, on la roynoitulovar

Le roi prit dans le sein du conseil un nouveau ministère, sorte de comité dans lequel devaient se discuter les affaires avant d'être portées au conseil. Le comte d'Essex, d'une famille dévouée aux Stuarts, homme que les mœurs de la cour révoltaient, qui aimait la liberté par bon sens, et détestait le catholicisme comme incompatible avec la liberté, fut chargé de la trésorerie. Le comte de Sunderland, d'une capacité connue, mais qui ent plus dignement figuré dans le ministère de la Cabale qu'entre William Temple

et le comte d'Essex, fut fait secrétaire d'étaf; le mar1680 quis d'Halifax, qui professait en bel esprit l'athéisme
et les opinions républicaines, mais qu'on avait toujours trouvé disposé comme courtisan à combattre
la liberté défendue par le parlement, fut appelé au
même comité. Enfin Shaftesbury, maintenant l'étôle
du peuple, en eut la présidence. Dans le conseil, en
remarquait parmi les hommes qu'on a vuis dans tette
histoire se distinguer par des talens ou des vertus, à
la tête de l'opposition parlementaire, les lords Russel,
Cavendish, Coventry, le chevalier North et Edouard
Seymour.

Gette révolution ministérielle fut rapidementit opérée, et d'abord tenue secrète, afin qu'elle prédictif dans le public l'effet d'une surprise agréable, misselle fut très froidement accueillie. Le parlement dissemblé resta silencieux. Il n'avait pas accusé Banky de tromper le roi, mais de le trop bien servir. Ceux même dont les amis allaient s'asseoir au nouveaux même dent les amis allaient s'asseoir au nouveaux conseil ne paraissaient pas gagnés par cette catesté faite à leurs opinions; ils disaient que le roi n'éconterati pas les nouveaux ministrés, on qu'il les mettrait entité dans ses intérêts contre ceux de la nation; qu'il my avait que son impuissance qui pût rassurer sui ses intérêts contre ceux de la nation; qu'il my avait que son impuissance qui pût rassurer sui ses intentions. Ainsi c'était un parti pris d'attaitéer le pouvoir royal, sans attendre qu'il redevint entreprénant.

Les communes lancèrent comme manifeste une déclaration concernant le duc d'York, et votéé à l'ul-nanimité dans les termes suivans : « L'attachemétil du

« duc d'York au papisme, et l'espoir de le voir monter 1679 « sur le trône, ont puissamment encouragé les con-« spirations et les desseins des papistes contre l'église « protestante. » C'était à dire qu'on voulait exclure le duc d'York de son droit de succession au trône. Il v avait long-temps que, dans des vues différentes, les partisans du duc de Monmouth, les amis de la duchesse de Portsmouth, mère d'un fils pour lequel son ambition rêvait un trône, enfin que les zélés anglicans, aspiraient après le moment où cette exclusion pourrait être demandée. Au temps où le duc avait rendu sa conversion publique, de sourdes menaces l'avaient averti déjà que l'Angleterre entière le repoussait. Le parlement, assez fort maintenant pour exprimer, au nom de tous les partis, ce sentiment de réprobation, fut entraîné par le parti énergique qui le dominait à voter la déclaration. Il souffrit que plusieurs membres l'appuyassent par des argumens menaçans pour la royauté.

Dans le conseil, les hommes qui appartenaient à l'opposition pressèrent le roi de répondre à l'appel des communes en proposant lui-même ce qui paraîtrait propre à rassurer la nation sur les craintes inspirées par le duc d'York, «Il y avait, dirent-ils, deux partis à prendre, ou bien exclure le duc comme papiste, ou limiter à l'avance son autorité de manière à ce qu'il ne pût rien entreprendre contre la religion du pays. Et si le roi ne prenait pas l'initiative, les communes le préviendraient, et iraient beaucoup plus loin Shaftesbury parla pour l'exclusion : « Le roi, dit-il,

1679 avait le droit de déshériter son plus prouhe béritier; 1680. Cétait le droit de tout chevde famille, de quiorque laissait après lui des blens. » Comme ce métait per dans nne, que politique, mais simplement par hante pour le duc d'York, qu'il appuyait l'exclusion; son pout croirs, qu'il faisait volontairement cette tensusien entre les lois de succession qui régissent la famille, et celles qui devaient régir l'état. Les lords Sunderland, Essex et Halifax proposèrent des limitationes; les doux premiers parce qu'elles leur parairialent moing contraires ausprincipe monarchique ques les glusion il le dernier dit en présence du consgib qu'exclure le duc d'Yorka ce serait rendre la mouve hie élective et livrer le royaume à l'anarchie; mais il ilit à ses amis qu'il tenait pour les fimitations producties rantigomme un suprême bonheur pour Mangleture qu'elle ent un roi papiete, n'yayant que cela qu'è pur tuer la royauté. Temple combuttit: les limitations et par des motifs d'honnête homme athait one side système des limitations était adopté ; elles secaient un lien salutaire pour un successeur papiste, mais que pour les princes protestans qui régnéraient enquité elles égyivaudraient à la ruine de la préropative préside que Le roi fut de l'avia de coux qui , regardant considerde malheur pour la revauté la nécessité de cédes veette nauvelle prétention des communes, choisissale attentée deux concessions la moins coûteuse. It charges le left chancelier de proposer aux deux chambres un plant de limitations de la constant de la

Ces limitations ne sauvaient de tous les principes

monarchiques que celui de l'hérédité directe. Elles ne 1620 laissaient au duc, s'il devenait roi, qu'un vain titre, elles conféraient au parlement le droit de se réunir et de rester assemblé, celui de nommer à tous les offices civils, militaires et ecclésiastiques. Les communes ne furent pas satisfaites d'une offre si extraordinaire de la part de Charles II. Elles dressèrent de leur côté un bill d'exclusion qui déclarait le duc d'York traître. s'il essavait, après la mort du roi, de revenir en Angleterre et de faire valoir son titre par les armes. Ce bill eut pour lui une majorité considérable. La sest sion se prolongeant, la chambre basse, outre le bill d'exclusion, mena de front cinq bills, emprents du même caractère d'animosité, et qui tous ressuscitaient les prétentions des premières années du long parle ment : un bill ordonnant de rechercher les membres qui s'étaient vendus à la cour sous les deux précédens ministères, ses motifs rappelaient fort ceux du cel lèbre acte contre les délinquans; un bill pour expulser de son sein tous ceux qui occupaient des places vétribuées; un bill ordonnant le licenciement des troupes régulières; un autre réglant les assemblées périodiques de la milice, c'était presque le même que Charles Ier avait refusé de sanctionner; enfin un bill en faveur de la liberté individuelle, c'est la fameuse garantie de l'habeas corpus. Depuis le parlement de 1668, la proposition d'un acte de ce genre contre les emprisonnemens arbitraires était revenue à chaque session, toujours combattue et toujours amélio

Los di Artations me sanvaient de tous les principes

1680. - nóg Letter koisrelle i passa i netnilv nemlui spansyus. Plus dant la tribune politique, næsayoponoitamestés supe res. -precipita paroitones derevibias qui atentalente duodites alèbatis va il Lesconis restrate entereindre columnis est de la colonis de la colonista de la colonista de la colonis de la colonista de la colonista de la colonista de la colonis de la colonista del colonis de la colonis de la colonis de la colonista de la colonis de la colonista de la colonis de la colonista del colonista de la colonista de la colonista de la colonista della colonista de la colonista de la colonista della colonista de la colonista de la colonista della colonista de albeombérdell communiciphrestaictir aile a arthur de la suite de la communiciphrestaire de la co cion triouzation des apropédures matriceles berdispapiseles anterprise enological interpretation of the posterology of the postero -contristes notinetard cue Iteyfahlel at research lessangalloutupouruadulorsairidaldes paires eschäsiastiques sibantes souvients de l'appoint paquité de la strait pour le la strait post sakémand spekinada: dlash remiristy dasuquant spikordala. manquerent pas contra ocersione d'attaque il épideques. Mestreprésentèrent divix donds ; con, séappp yait t. ainoule mombresiziant écédens, que les évêques siégeant hezibi gus me mouveient neter dans de procès de Danies set despient sortiti de de chambre jumui à le le que sotte al-Saire attannamée les dards à la laten petites amigration, ridunde kadelneienten entre entre proportion de la proportion de la committe de l ten, elles suspendeslient de contrade lieurestramily alle noise liano de profest de cettembuid le glamelle des -sidvantopinisme, rappisona quoquaseotsodorelle; suale spudre le paricipental achily partificadiffse pérfékitionmainerations amedisquisione attendatent read Obcoulde ozeituna: troisième: dectrara o serulement ile dicelo cilement describante de l'entre el l'autorité de l'entre de l'en entre l'evantage de lles conservencetrandel de tourber un subside de alo, occ divres isterling Hufindad kinde l'habaas corpus était sanctionnée. Long sel meievou

١ نه

Le nouveau mouvement révolutionnaire, en per- 1680 dant la tribune politique, ne fut point arrêté; il se 1681. précipita par toutes les voies qui restaient ouvertes devant lui. Les chaires retentirent de discours dans lesquels on livrait à la dérision et à l'horreur celles des maximes des jésuites qui paraissaient avoir été mises en pratique dans la conspiration papiste. Les tribunaux virent redoubler la partialité des juges contre les victimes de cette fable atroce, et les applaudissemens furieux du public à chaque nouvelle condamnation. Cinq jésuites furent mis à mort : on exécuta après eux Langhorn, savant jurisconsulte, coupable d'avoir assisté les papistes dans plusieurs procès. La presse, redevenue libre par le fait de la dissolution de la chambre, accrut ce débordement de passions. Une multitude de petits écrits parurent, dans lesquels les membres de l'opposition, et quelques-uns avec un talent redoutable, traitaient la question de l'exclusion du duc d'York, et discutaient les droits de la prérogative royale. Les presbytériens, par d'autres écrits, attaquaient l'épiscopat, et le rejetaient malgré lui dans la contre-révolution. La cour n'avait point de partisans qui osassent répondre; mais les évêques répondirent. Ils firent paraître sous le titre d'Observateur un journal presque entièrement rempli de récriminations contre les protestans dissidens. Ceux-ci leur reprochaient de se vendre au pouvoir, et de laisser enchaîner la liberté pour conserver leurs honneurs et leurs immenses richesses; eux ren-

voyaient les presbytériens aux excès commis par leur

1680 sacte lorsqu'elle, avait été dominante, et dénongaitent 1681, leurs principes comme subversifs de l'ordre de thoses ministree, chefe to be revolte, forest muditastice ·s. II. no épiscopaux nurent dans le cours de cres disputes a un argument terrible à employer gontre leurs adversaires. Le licenciement des troupes ayant encore une fois laissé respirer l'ficosse, et Lauderdale ayant été entraîné, dans la disgrace de Danby, les presbytérions dossais axaient obtenu diune nouvelle afiministration plus de tolérance, et aussitét appient segenemencé leurs assemblées dites conventigules. Quelques-uns d'eux, se rendant à une assemblés de ce genre, gencontrènent la voiture de ca Sharpayin les avait si indignement tyramnisés pendant quinza ans: Sharp succomba sous leurs comps. Les membriers, \*\* Appelques ministres qui les avaient exeités compre a trind wengeance agreeable à Dieu provequèrent de stoulevement près de Glascow ; plusieurs milliers de prestytériens accoururent à leur voixy à peine ampés et vêtue, mais animés par lacroyance que le triomphe du Christ, attendu pendant les longs jours d'opprestion, était enfin arrivé. Ils proclamèrent, le covenant, et reponssant quelques compagnies de grades envoyées pour les disperser, marchèrent à l'apputure, appelant à eux tous les presbytériens, et demandant la convocation d'un parlement libre. Le duc de Monmouth fut en toute bâte envoyé de Londres contre les insurgés, avec quelques troupes réunies dans le nord de l'Angleterre; il les attaqua au pont de Rothwell sur la Clyde, non loin de la petite ville de Hamilton : ils résistèrent à peine. Le duc eut pitié de leur fanatisme, et les épargna; seulement quelques ministres, chefs de la révolte, furent pendus; aussi intrépides au pied de l'échafaud que lâches au combat de Bothwell, ils moururent sans vouloir reconnaître l'autorité du roi.

1680

Le duc, revenant à Londres, obtint avec peine une annistie pour les insurgés. Le roi trouva mauvais qu'il eût empêché les troupes victorieuses de massacrer les fuyards, et pris si grand soin des prisonniers. Le duc repartit noblement que, pour tuer de sangfroid des gens sans défense, un boucher eût mieux convenu que lui. Chargé d'assurer à l'avenir la soumission du pays, il continua à se conduire avec cette modération qui lui faisait en Écosse et en Angleterre beaucoup de partisans. Il fit en peu de temps, par la douceur, ce que n'avait pu faire aucune des administrations qui s'étaient succédé en Ecosse depuis la restauration. Il régularisa les assemblées dissidentes, de manière qu'il n'était besoin ni de les autoriser absolument ni de les interdire.

La prise d'armes des insurgés, vaincus au pont de Bothwell, arriva au moment où le parti de la cour, long-temps étourdi du coup que lui avait porté la conspiration papiste, pour rétablir le combat, avait recours à la presse. Les écrivains de ce parti ne manquèrent pas de rattacher la révolte écossaisse à l'ensemble d'attaques révolutionnaires que favorisait la disposition actuelle des esprits. Cette disposition, essentiellement liée au grand danger qui l'avait fait

1686 naître, était soutenue par la crainte de ce que réser-1681. vait le règne du duc d'York, mais non pas telle que se l'imaginaient les républicains. Bien que la masse de la nation se laissat conduire par eux, elle n'avait pas comme eux de résolution prise. Voyant déjà les épiscopaux se rapprocher du roi parce qu'ils étaient menacés comme lui par les presbytériens, elle n'apercevait pas clairement ce qui pourrait advenir d'un brusque renversement de l'état de choses existant. Toutes ses incertitudes se manifestèrent lorsqu'une maladie menaça d'enlever subitement Charles II. S'il meurt, disait-on, le duc d'York va regner, et avec lui la faction papiste altérée de vengeances. Si l'on parvient à exclure le duc, qui régnera? sa fille ou l'un des fils naturels du roi? Quant à la république, elle ne peut s'établir qu'en exterminant tout ce qu'elle a d'adversaires dans l'épiscopat et dans la pairie. Le roi se rétablit, et l'allégresse excitée par de si puissans motifs fut aussi générale que mal interprétée par celui qui en était l'objet. sansandager en ous sur les

Pendant la maladie du roi le duc d'York vint secrètement à Londres. Le profond découragement dans lequel il le trouva plongé par tant d'humiliations et de mécomptes lui donna le droit de représenter que, si ses conseils eussent été suivis, le parti révolutionnaire ne serait jamais venu à ce point d'audace. Le duc montra le parlement et le conseil formé sur l'avis de Temple comme un ramas de factieux avec lesquels il fallait rompre. La véritable opinion de l'Angleterre était, disait-il, celle qui s'exprimait par l'inquiétude

si générale et si vive pour les jours du roi menacés. Il fallait dissoudre le conseil, différer le plus possible la convocation d'un nouveau parlement, et revenir sincèrement à Louis XIV. Le voi se décida à suivre ces conseils, et ce fut le commencement de l'ascendant que le duc exerça sur lui dans la suite. Il ne lui permit pas encore de rester en Angleterre, mais il le ren'yoya avec la promesse que le parlement ne serait point appelé avant un any et que le gouvernement de l'Ecosse serait ôté au duc de Monmouth, chef d'un parti considérable parmi ceux que la terreur du papisme ne poussait pas jusqu'à vouloir le renversement de la royauté. Ces nombreux ennemis du duc d'York, justifiant les inquiétudes nationales quand la mort du roi semblait certaine, avaient été au moment de se diviser, les uns pour faire couronner Monmouth, les autres pour proclamer le duc de Richmond, fils de la duchesse de Portsmouth, d'autres enfin pour appeler le gendre et la fille du duc d'York. De leur côté, les républicains s'étaient activement remués pour faire triompher leur système. On crut même qu'à la faveur du trouble un de ces partis avait essayé de s'emparer de la Tour de Londres et des postes principaux de la ville. Le rétablissement du roi déconcerta toutes ces espérances qui se reportèrent à leur point de séparation, et ne rentrèrent qu'avec peine dans la voie légale par laquelle la masse de la nation voulait arriver à détruire le papisme et à se préserver des vengeances du duc d'York.

Le roi reprit courage aux cris de joie qui saluerent

és. 1680 ole 1681

1680 sa conyalescence; sil les cât compris y d'acifat acta-1601. che à suivre, les aris do Temple. Une invincible lique lité, ou plutôt le sentiment de mentre et seus la nation, lui fit préférer le marche tracés pur le sate di York, Temple , Sheftesbury cites dords Hali-convocation chusopandementsche chasen in étales quits Consulté nessa de set méunires fionadupland sesses Pall' nistre. Laurent Hydesible de Chargadon, espletiore Godolphia, gipingyaigt to complidate a character in the control of sons le lond Essentant plandique l'hauts desentennil divest enterdiaments, quivilent hagt at prival chartein dans sa resolution de no point assembler de parte mont. Mais les égritare ligieux dit coliriques livatre le papisme et l'arbitatire surpassèrent un violence doct ce que la tribune mit du faire entendre. Aus sicherie pondait, par d'autres fécrites qui etronbaisque necest test locteurs. Les évêques sousébaient savec plus il avinu tage encore desciptivete qui le un sétuient em mand avec la royauté; leun diversion contre le particeével lutionnaire fut up asses utile emploi da temps mitte par la prorogation du parlement Aussir de parlis del mandait-il à grands eniscuns session. Il lib dilegter dans toutes les parties du royanne des pétitions du demandaient un parlement la come em fit colporto d'autres dans lesquelles on déclarait sion remettre d la sagesse du roi. Ceux qui signaient on approuvaient les premières prirent le nom de pésitionnaires, les autres se donnèrent le nom d'abhorrens. A cesidence minations succédérent bientôt les noms injurioux de

whigs ou brigands presbytériens, de torys ou brigands 1680 papistes, que s'entredonnèrent les deux partis, et qui 1681. depuis lors, acceptés par eux, ont vécu en Angleterre attachés à deux grands intérêts qui la divisent encore.

Il est digne de remarque que la supériorité du nombre des pétitionnaires sur celui des abhorrens ne fut pas aussi grande que la cour eût pu le craindre, ou que ses ennemis eussent pu l'espérer; mais ce qui a expliqué l'allégresse générale causée par le rétablissement du roi explique ceci. L'action des divers partis armés contre le papisme devenait de plus en plus divergente. Londres, qui renfermait le plus d'élémens démocratiques, nommait aux fonctions importantes de shériff deux républicains exaltés. Cornish et Bethel, qui ne pouvaient manquer d'introduire d'autres républicains dans les cours de justice et les magistratures dépendantes de leur choix. Les évêques en même temps parlaient d'épurations à faire dans le bas clergé, composé en partie d'anciens presbytériens. Les comtés étaient à la fois agités par le travail d'élections qui s'annonçaient comme prochaines, et par les allées et venues triomphales du duc de Monmouth rappelé d'Écosse suivant la promesse faite au duc d'York. Tout ce désordre ramenait chez les classes laborieuses, qui n'avaient d'autre ambition que celle du bien-être, l'incertitude qui, à la suite de tiraillemens semblables, avait favorisé le retour des Stuarts. La haine du papisme était le sentiment dominant dans la bourgeoisie, et l'avait un moment rendue capable du plus aveugle fanatisme; mais les grands seigneurs

1680 et les grands propriétaires, qui dans l'affaire du com 1681. plot s'étaient mis à sa tête, voulaient diversement tiren parti de la victoire, et cela ne lui échappait point. Parmi les chefs de l'opposition dans la chambre haute, beaucoup avaient avec la cour des relations de famille et de société qu'ils exploitaient au profit d'intérêts non avoués ou bien dans l'intérêt général, mais par les voies toujours suspectes de l'intrigue. On n'était rassuré sur leurs intentions que quand on les entendait se prononcer hautement au parlement. Il en était ainsi des membres des communes lorsque, dans l'in tervalle des sessions, ils cherchaient à remuer l'opi nion par de sourdes menées. L'historien qui fait le mieux connaître cette époque ' observe que les mem bres des communes qui, pendant les prorogations s fréquentes depuis la conspiration papiste, bien que mécontens de la cour, restaient calmes et silencieux évitaient les clubs et les assemblées tumultueuses : la réouverture des chambres, se présentaient ave bien plus de crédit que ceux qui, s'occupant d'intrigue, avaient fait naître des doutes sur leurs intentions. Le peuple, ajoute-t-il, voulait bien des remèdes qu'ar pliquait le parlement, les autres l'inquiétaient.

A la fin de l'année 1680, la convocation d'un nouveau parlement vint régulariser l'expression tumultueuse du malaise public. Charles, parvenu avec grande peine à tenir les chambres éloignées pendant près d'un an, s'était abaissé aux plus indignes supplications

ு மூர்வுள்

1. Burnet.

pour obtenir de Louis XIV les moyens d'étendre cette 1680 prorogation jusqu'au terme marqué par le bill triennal; mais, de 14 millions qu'il demandait Louis XIV ne voulant en accorder que trois, la négociation avait été rompue, et Charles avait annoncé d'un ton menaçant qu'il allait se réconcilier avec son peuple. Or cela présentement no dépendait pas de lui. Les mêmes députés, elus partout, revinrent irrités des efforts qu'on avait faits pour les écarter, et des dépenses que le voyage et la réélection leur avaient causées. Le roi avait cru devoir, au moment de cette réouverture, envoyer son frère en Écosse; il parla aux chambres assemblées en homme revenu de ses frayeurs, et disposé cependant à beaucoup accorder pour finir les querelles. Il annonca qu'il voulait donner après lui à la religion anglicane des gages de maintien, mais qu'il ne souffrirait pas qu'on ravît à son frère un droit sacré. En s'exprimant ainsi, Charles croyait pouvoir compter dans le parlement sur une grande portion de la chambre haute, dans la nation sur tout ce qui s'était réjoui de son retour à la vie. Il y avait dans l'hésitation manifestée depuis le dernier parlement de quoi fonder cet espoir; mais tout allait dépendre de ce que ferait, dans la nouvelle session, le parti long-temps confondu dans les rangs de l'opposition, et qui s'était mis à sa tête dans la crise du complot papiste.

Ce parti, se méprenant sur la nature du secours que lui avaient prêté les alarmes publiques, continua à marcher en avant. Il régnait dans les communes : ce fut de là que partirent ses attaques. La majorité de la

:680 chambre basse exprima d'abord son mécontentement 1681, de ce qu'une année entière s'était écoulée depuis, la dernière session. Ceci la gonduisait à examiner l'affaire des pétitions pour et contre la convocation. Elle déclara que les pétitionnaires avaient bien mérité du pays; puis voulant prouver que les abborrens, malgré kur nombre, étaient des gens gagnés par la cour, elle forma dans son sein un comité spécial pour poursuivre, dans la chambre et au dehors, tous ceux qui avaient défendur la prérogative, royale. Un membre des communes, le chevalier. Wilhern, fat exclu comme avant signé une contre-pétition. Une plainte fut dressée contre plusieurs lords du parti de la cours qui s'étaient remués pour multiplier le nombre des signetaires abhorrens; un magistrat de Londres; mommé Jefferyes, attaqué pour le même fait, se eacha-Dans les provinces, et au mépris de l'acte d'habeos compus. les agens du comité firent emprisonper des abhorrens. la plupart étrangers à la cour, conque de leurs voisigs pour des gens incapables d'avoir été séduits par elle. Aussi le premier d'entre eux qui refusa de se laisser arrêter, ce fut un habitant d'Exeter, eut pour lui tous les gens modérés; on cria à la tyrannie; et le comité cessa de persécuter les abhorrens.

La chambre basse se replia sur le complot papiste, renouvela la déclaration sur l'existence permanente de ce complot, et chassa deux de ses membres qui avaient osé le traiter de fable absurde, et ajouter qu'il y avait au contraire une conspiration présbytérienne. Ces deux membres faisaient allusion à la dénonciation de ce qu'on appelait le complot du ton- 1680 neau de farine, dénonciation faite, il y avait quel- 1681, ques mois, par un certain Dangerfields, encore moins digne de foi que Oates et Beldow. Il prétendait avoir trouvé dans un tonneau de farine une série de lettres écrites par des presbytériens sur un projet d'assassiner le roi et d'exclure la famille régnante. Il avait produit ces lettres, que la cour affectait de regarder comme authentiques. Les communes mandèrent à leur barre Dangerfields; celui-ci, voulant faire fortune contre un parti ou contre l'autre, et reconnaissant qu'il s'était trop hâté de choisir, déclara qu'il avait été payé par la cour pour fabriquer les lettres prétendues presbytériennes, et qu'il savait au contraire des choses qui confirmeraient ce qu'avaient déposé Titus Oates, Beldow et les autres délateurs. Dangerfields fut applaudi. Les communes, mêlant la dérision à l'audace, le recommandèrent au roi comme sujet fidèle et digne de ses graces. Elles le prièrent aussi de penser au docteur Tongue pour l'une des premières dignités ecclésiastiques qui viendraient à vaquer.

Le bill d'exclusion revint à son tour, et donna lieu à une discussion dans laquelle beaucoup de science et de talent fut déployé de part et d'autre, mais qui fut surtout remarquable par la profession de foi presque républicaine à laquelle les partisans de l'exclusion se laissèrent amener par leurs adversaires.

Les premiers, en grande majorité, avaient fait passer le bill rédigé en termes violens, et fortifié par deux articles additionnels, l'un portant que lecture

1680 de l'acte serait faite deux fois par an au peuple, dans 1681. les églises; l'autre que toute réclamation en faveur du droit du duc d'York serait crime de haute-trahison. Les adversaires du bill, jusqu'alors impatiemment écoutés, demandèrent qu'on spécifiat expressément que, le duc étant exclu, ses filles pourraient seules être appelées à régner à sa place. Les excluans écartèrent l'objection comme futile, étant bien entendu, dirent-ils, que, le duc une fois considéré comme mort, ses enfans hériteraient de lui naturellement. On les pressa d'annoter au moins cette explication; ils ne le voulurent pas. Cela fit croire qu'ils avaient le projet d'écarter non-seulement le duc, mais sa famille, et qu'ils travaillaient pour le duc de Monmouth, ou plus généralement pour la république. Le dernier effort des adversaires du bill dans la chambre basse, en donnant à cet acte son véritable caractère, ne fut pas perdu. La chambre haute rejeta le bill à une première lecture, our revuorg eb nîte

Les communes se vengèrent en refusant de voter des subsides urgens, ce qui leur avait réussi dans tant de circonstances; mais comme à ce refus elles ajoutèrent un acte qui déclarait illégale toute anticipation sur une branche quelconque des revenus, et crime de trahison toute avance d'argent faite au roi sur les subsides qui pourraient être accordés par la suite, elle parut injuste. Il se trouva des gens qui interprétèrent cette nouvelle violence dans un sens alarmant pour ceux qui ne voulaient pas de boulever-sement, « Oter au roi, disait-on, jusqu'aux ressources

qu'il s'est toujours procurées en pareille circonstance 1080 sur son crédit particulier, c'est vouloir le prendre par fainme. Cependant, comme le roi était entouré de courtisans nécessiteux, qui le pressaient de tout faire pour obtenir des subsides, et lui représentaient que son père ayait succombé faute de quelques mille livres sterling, il consentit à un nouveau plan de conciliation, sur lequel les ministres eurent à s'entendre avec les chefs de Copposition, et qui consistait à tenir le duc éloigne d'Angleterre d'au moins cinq cents milles, tant que le roi vivrait, et à l'admettre à la succession avec les limitations proposées. Le lord Essex, au nom des pairs de l'opposition, demanda que le roi remit à une association, formée pour garantir les limitations, plusieurs places de sûreté, ce qui effraya tellement le roi, qu'il ne voulut plus entendre parler du comchambre basse, en donnant à cet acte son veimore

Tandis que ceci s'agitait secrètement, les lords, afin de prouver que leur conduite dans l'affaire du bill d'exclusion n'était pas de la faveur pour le papisme, se déshonoraient par le procès du vénérable comte de Stafford, dernière victime des impostures d'Oates. Cinquante voix contre trente porterent, aux applaudissemens des communes, une condamnation à mort, dans laquelle il n'y avait ni justice ni passion. Les évêques, les lords, qui se rapprochaient du roi, le roi lui-même, voulurent, en sacrifiant sur d'invraisemblables accusations un des plus vieux royalistes de l'Angleterre, prouver leur aversion pour le papisme, et faire leur cour à la nation et aux com-

munes. Les habitans de Londres ne voulurent point de la part d'enthousiasme qu'on désirait leur faire prendre dans cette lâcheté. Lorsque le vieux comte, prêt à courber sa tête blanchie sous la main de l'exécuteur, protesta d'une voix pénétrante qu'il mourait innocent, on cria de toutes parts: Nous vous croyons, milord, nous vous croyons; que le ciel vous bénisse! et des sanglots se mêlèrent à ces déchirans adieux.

La mort du comte de Stafford fut le dernier sang versé pour la conspiration papiste. Dans la nation, la puissance de cette délirante fiction était parvenue à son terme. Le parti politique et la secte religieuse, que le soulèvement anti-papiste avait armés contre la royauté, cessant de se couvrir d'une idée qui n'était plus dominante et ne fournissait plus que de vains prétextes à leurs attaques, déguisèrent moins les vues particulières qui devaient tendre à les isoler. La majorité des communes, aveugle sur les appréhensions qu'elle semait autour d'elle, continua à travailler pour une nouvelle révolution. Une proposition souvent faite sans succès, lorsque les anglicans opprimaient pour s'affermir, celle de réunir par un compromis les deux églises anglicane et presbytérienne, fut renouvelée, de l'aven de la cour, par ses amis, dans la chambre basse. Les presbytériens ne prirent aucun intérêt à cette motion, comme s'ils se fussent crus prêts à régner à leur tour. Ils ne voulurent pas qu'on accommodât leur situation actuelle aux dures lois contre les non-conformistes, mais qu'on accommodât ces lois à la prépondérance qu'ils croyaient avoir décidément acquise. Ainsi ils

firent passer un acte portant que les lois contre les 1680 non-conformistes ne pouvaient être appliquées qu'aux 1681, papistes, et demeuraient suspendues quant aux non-conformistes protestans. La chambre basse vota en grande majorité l'abrogation de ces lois, faites par le parlement anglican, et à l'ombre desquelles s'était opérée la renaissance d'une opposition nationale.

Charles II observait avec calme ces attaques contre la religion de l'état, et jugeait assez bien que leur effet inévitable serait de lui ramener de nombreux partisans. Il restreignait systématiquement aux intérêts de sa prérogative royale sa résistance aux attaques du parti dominant, et envoyait message sur message pour obtenir un subside. Le danger couru par la place de Tanger colorait d'un assez vain prétexte cette insistance si pressante; et les communes répondaient : il vaut mieux que Tanger tombe entre les mains du roi de Fez, que de servir à former des troupes papistes ; le petit-fils du fameux Hampden alla jusqu'à dire : « Le duc d'York est amiral de Tanger, et pour cela « nous préférons que Tanger soit abandonné. » Les refus de Louis XIV étaient moins humilians : Charles aima mieux s'y exposer encore; il cassa le parlement.

Peu avant cette nouvelle dissolution des communes, un membre, nommé Lenson Gower, avait osé la prévenir en invitant la chambre à se séparer d'elle-même. « Je demande, avait-il dit, que nous nous retirions ; « retournons dans nos provinces ; apprenons au peuple « comment on traite ses représentans. Notre cause est a la sienne : il la soutiendra par l'épée, et nous prou-

1680 e serona au due pre nous le défions, lui et ses papistos. À betauc dant plors on Receive Ini aussi vocilate the moure an sort des armes la question de son droll au trône, mal défendue, selon lui, par l'amitie toujours saspucte du roi son frère. Il appelait de sea vicin la suprre civile cospérant tout de ge rarion militaire fondé sur quelques mots flatteurs obtenus de Putchine; et bun les témoighages de vieux Cavallers infatigatiles conteurs de prouesses, Après la disselution de parle ment, il écrivit à Charles ; « La moment estrobnu sidetre veritablement roi ou de pertri plui de fatte « ment : c'est à la France qu'il faut recourir pour dvoit Auence do Lomb as , is alicares orles subsides, »

261 A Charles consentit à ce que son frère négétale avet Louis XIV, et kul-même fit agir Barillon; mais ni l'int mis l'autre ne réussirent. Pendant ces mutilée minigues, la presse lancait contre la cour une fortie d'eesits injurieux. Le roi voulut sévir contre les impele meurs et les écrivains; il en fit mettre en jugement quelques-uns; mais les jurés, choisis partiff les Whigs, les acquitterent, à l'exception d'un Irlandaia inchimé Fitz Harris. Colui-oi s'avouait l'antour d'un écrit dans lequel le roi et le duc d'York étaient atraqués avoi un tel défaut de mesure, qu'il semblait avoir pour but'de rendre odieux les exclusas, Fitz-Harris, voyant qu'on était disposé à le traiter sévèrement, n'hésità pas à dire que le livre lui avait été en effet commandé par la cour; il se donna pour l'un des instruments des phpistes, et déhita sur la fameuse conspiration une version nouvelle, qu'il termina en déclarant que le duc d'York avait eu connaissance de tous les projets, depuis celui d'incendier Londres jusqu'au complet contre les jours du roi, et qu'il avait trempé dans le meurtre de Godefrey.

Le roi, malgré les vives réclamations des ennemis du duc d'York, fit enfermer Fitz-Harris à la Tour; il voulait étouffer cette affaire, décidé, comme il l'était alors, à courir les chances de nouvelles élections. La dernière session lui avait prouvé que ses craintes sur la tendance révolutionnaire des communes étaient maintenant partagées par la chambre haute. Il crut aussi qu'en dérobant un nouveau parlement à l'influence de Londres, il diminuerait beaucoup l'audace des communes. Ainsi il convoqua les chambres à Ox- 1681. ford. Les élections rappelèrent encore en majorité les partisans de l'exclusion. Londres, en réélisant ses derniers représentans, leur adressa des remercimens sur la conduite qu'ils avaient tenue dans l'affaire des papistes et du bill d'exclusion. Une pétition signée du duc de Monmouth et de quinze pairs agitait en ce moment les esprits, en réclamant contre l'ordonnance qui convoquait les chambres à Oxford. On répétait, en exagérant les craintes exprimées dans cette pétition, que la cour attirait les députés à Oxford pour les faire assassiner par les papistes et les soldats de la garde. Plusieurs milliers de bourgeois, soulevés à cette idée, suivirent à Oxford leurs députés; ils étaient armés, et portaient sur leurs chapeaux des rubans à la menacante devise : Point d'esclavage! point de papismel Le roi arriva de son côté aven une garde

1681 nombreuse, et qui, par sa severe discipline, contraston mit avec la tumultuense affluence d'électeurs et de (80) gensude witte classo paceburus là cuit un instricui mains commo à une assemblée régulière du partel menta-guelcomme à ane diète polontise. zarail-sail littele sel intilovioner en renouvellant les assistant ranbest de som attachement à la religion et à la const tight eligible in the second state of the second the second secon the paris distriction of the control paraigraint lavoir ses intentions upour suspectes. I quit d'univers entier à tomoin qu'il n'avait vien megligé pour maintenir la sécurité publique, et cettes prompte correscation du parlement était, dit-14, 3th violitélle pranti du som peligieux qu'il mettalt ancemplifisés obligations. Ily out dans ses pareles une solentifité agisto seconside conviction qui me lui étalemequas codusires; et qui semblèrent annonver que dans va pensée un grand événement était prêt à s'accomplir. Lus communes prizent ce grave avertissement pour une imenace, et firent connaître qu'il ha point avec elles de paix possible, sinon par lacceptation du bill d'exclusion; elles allegiterent, comme devant fortifier leur persistance, les Houmelles dépositions faites par litz-Harris, et, se poitant partie contre ce dernier, demandèrent qu'il fût jugé par la chambre haute. La majorité de cette chambre, trouvant qu'il y avait inconvenance ou danger à donner de l'éclat aux offenses d'un homme déterminé à se défendre par de si audacieuses inculpations, ne voulat point entendre Fitz985 hreuse, et quisant ANGLETERRE; po la serpline, contras .

1682.

Harris, Le refus des lords fut traité de déni de justice 1681 par les communes; elles déclarèrent traître aux libertés publiques quiconque concourrait à faire juger Fitz-Harris par toute autre cour que la chambre haute. Les provocations à la guerre civile qui avaient terminé la dernière session se firent encore entendre, et cette fois, d'autant plus dangereuses que les troupes royales, menaçantes malgré leur stricte discipline, et les plus chauds ennemis de l'arbitraire et du papisme, étaient maintenant en présence et comme en champ clos. Oxford, encombrée des nombreux cliens de la chambre basse et de la minorité de celle des lords, allait devenir le théâtre de scènes qu'une conflagration générale pouvait suivre. En ce danger, le roi se fit porter à la chambre haute, seul dans sa chaise, ayant la couronne dans un panier entre ses jambes; il se revêtit à la hâte des habits royaux, manda les communes, leur annonça leur dissolution, et quitta immédiatement Oxford, se faisant suivre de ses point avec elles de paix possible, sinon paperag

Ce qui se passa dans cette foule de gens accourus pour assister aux débats d'Oxford et protéger, comme ils le disaient, les représentans contre le poignard des papistes et des satellites de la cour, apprit au roi qu'il venait de remporter une victoire signalée. Lords, députés, bourgeois, abandonnèrent Oxford avec une précipitation telle, qu'en quelques heures la ville devint silencieuse et solitaire, d'agitée et retentissante qu'elle était. Ceux qu'on avait vus partir de Londres si menaçans, si déterminés en apparence-

1681 à faire usage de leurs armes, y revinrent prudens et discrédités. Il en fut ainsi de tous ceux qui, ayant surpassé les autres en démonstrations de courage et d'animosité, avaient cede au moment de surprise causé par la soudaine résolution du roi, et n'avaient pas méme songé à protester en abandonnant la cause du parlement. Toutes les tergiversations de Poplition publique à l'égard du partique la sobspiration babiste avait rendu si redbutable a la contrevolution, furent fixees du moment où il fut prouve que les forces de ce parti n'étalent point en mesure ayec , sea, prétentions, Il avait compromis, les présistances on prenant, au nomedo tens, llaffensive. Il avait traité en ennemis ceux qui , par raison ou par calcul, s'étaient séparés de hii, et aux yeux mentes de ceux qui, de loin, l'avaient suivi, disposes à profiter de la victoire s'il l'eût remportée, ses témérités allaient devenir des crimes ..... Hésulfus H la com et parimetere en la discrete en en en parese e

CHAPITRE II.

BEACTION ROYALISTE.

Effets de la déclaration d'Oxford — Explosion générale des catholiques, des noyalistes, des anglicans et de la population commerçante contre les whigs. — Faveur du duc d'Ybrk. — Direction donnée par lui à la réaction en Econse.

Il sollicité et obtient son retour en Angleterré. — Son influence dans le conseil. — Affaire des shériffs de Ioff-dres. — Attaques des chartes des villes et exprorations. — Poursuites contre les exclusas et les whigs dans sous de rayaume. — Persécutions des presbytériens en Écosse. — Conjunction des whigs d'Angleterré et des presbytériens d'Ecosse. — Découverte de la conjuration. — Propès, et

LA dissolution du parlement d'Oxford fut promp1681 tement suivie d'un manifeste adressé à la nation par 1682. le roi. Mettant la modération de son côté, renvoyant les torts au parlement, il rendait compte à l'Angleterre de tout ce qui s'était passé. « J'ai essuyé, disaita il, de mauvais procédés, et jusqu'à des attaques a irrespectueuses, mais rien ne pourra altérer mon a zèle pour la religion protestante et la constitution, et mes sujets bien-aimés doivent être convaincus

mort des principaux denjurés. — Indifférence de la nation. — Résultats du complet anglo-écossais favorables à la cour et particulièrement au duc d'York et aux papistes.

1684), « 19119, jei néunivai despardoment avant l'expidation de l 1000; 4 stermondiké spazz kalibilk briommalow Lieffe vyně (přozi) duisit. equinanifeste est amideophila gravel milital de miditations quieffre abttachistoird. La vistente ichul islies offerlights canapide the state of the said of t cellul generatorismes à trans. Lompare i suste part elegible description descriptions descriptions of the state of the sta parti deslessima advaiti pularnteatasis itstiratira guegreg'pivile, lasishautériteanplolipeussopsteru siein complete, stadering of conference of the confere d'appinique rémaics ici pour me pas colifote le inderes l civile, pour Ifaire reservate perturbation chiedevantici conduing an accepterent les nouvelles preinesses du fois! sippe inoming une garantie de Whertell at mistist tégarthesantisperson aud Transpire de ming quesque de la company de la c cippen par passion par interêtyi neo se haisselene point entraîner dans como inouvemente général des igual prits, durent se cacher ou se taire; sedement la dernière classe du peuple leur demeura favorable.

Ja baut clergé avait été menacé comme la cour; il regarda cette victoire comme la sienne; il fit litt ad le peuple dans toutes les églises le manifeste du roi, sons president déclama dans les chaires contre coux qui, sons president texte de combattre le papisme, avaient voulu taliment le régime révolutionnaire. De toutes les parties du royaume arrivèrent des adresses en réponse à la déclaration du roi : les grands jurys, les tribunaux de comté, les cités, les bourgs, les corporations, se

haterent d'adhérer au grand changement qui vengit "1681 de s'opérer. Quelques-unes des adresses se bornaient" (682) à exprimer leur confiance dans les bonnes intentions du roi, d'autres le félicitaient de sa franche réconciu liation avec l'église anglicane; mais la plupart étaient une condamnation des principes en vertu desquels on avait tenté d'exclure le duc d'York; les plus énerue giques traitaient de rébellion les actes des deux dereq niers parlemens; quelques unes allaient jusqu'à de la mander la mise en exécution des lois pénales contre les non-conformistes protestans; les adresses du vieux parti cavalier étaient ou de ridicules forfanterles ou ! l'apologie de tout ce que le gouvernement royal avait fait contre les principes de la révolution. La plupart des bourgeois qui apportèrent ces adresses furent faits? chevaliers. Ils se donnèrent des repas où furent por le tées des santés au roi, et au due d'York; quant au papisme, il n'en fut pas plus question que s'il n'eut jamais donné de craintes à l'Angleterre nientes inioq

La contre-révolution fut ainsi replacée presqu'à son point de départ, armée des mêmes forces que l'église anglicane et les intérêts des classes moyennes lui avaient prêtées dans les premières années du ministère de Clarendon. On va la voir repasser rapidement par toutes les phases longuement parcourues entre ce ministère et la conspiration papiste qui l'avait presque accablée. Le dernier parlement de Wetminster n'avait pu abroger les lois contre les non-conformistes protestans; elles furent remises en vigueur; d'abord dans les comtés; à Londres, la per-

1681 sécution ne commença point encore, parçe que les shériffs nommés en remplacement de Bethelist Cornish, à la fin de 1680, c'est-à-dire avant la dissolution du parlement d'Oxford, étaient encore dans le sens des whigs, et qu'ainsi les magistrats et les jurés étaient des gens de ce parti. Fitz-Harris, n'étant plus soutenu par les communes, fut cependant condamné par un tribunal ordinaire. Il voulut rétractor ses premières dépositions, mais il était si évidemment l'auteur du livre, et les attaques contre la famille royale étaient devenues un si grand crime, que les juges n'osèrent l'absoudre; il fut mis à mort. Les autres dénonciateurs prirent leur parti du changement qui venait de s'opérer, et parlèrent maintenant de conspirations révolutionnaires. Dugdale et Tuberville, doux des témoins qui avaient fait condamner le vénérable Stafford, déclarèrent qu'un complot avait-été tramé à Oxford par les excluans contre la vieidu, roi, et qu'un menuisier, nommé Colledge, était du nombre des conjurés. Ce Colledge était en effet un de ceux qui avaient conduit à Oxford les députés de Londres, et qui avaient montré le plus d'exaspération contre le roi, le duc d'York et les papistess, mais d'ailleurs on n'alléguait rien contre lui qui ne fût manifestement faux. Le grand jury, composé de whigs, prononça un ignoramus, c'est-à-dire déclara que l'accusation était sans preuves. La cour fut trèsmécontente de l'arrêt; mais comme Oxford était le lieu où la conjuration avait été, disait-on, tramée, une loi permettait de livrer l'accusé à un jury formé

dans cette ville, ce qui fut fait. Le jury d'Oxford 1681 accueillit les dépositions de Dugdale et Tuberville, 1682. et s'armant des affreux précédens créés par les derniers parlemens et les tribunaux de Londres dans leurs iniques procédures contre les papistes, condamna Colledge, qui mourut avec une grande fermeté. Sur d'autres dénonciations, on trouva moyen d'arrêter Shaftesbury; la plus exacte perquisition faite chez lui ne fournit d'autre indice qu'un projet d'association contre le duc d'York, encore était-il écrit d'une autre main que de la sienne; le grand jury déclara, comme pour Colledge, qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre. Shaftesbury sortit de la Tour; sa turbulence était chère au peuple, qui montra une grande joie de sa délivrance.

A cette nouvelle déclaration d'ignoramus, le parti victorieux reconnut que jusqu'à l'expiration des pouvoirs des shériffs, magistrats et jurés du parti whig, il lui était impossible d'aller outre; le reste de l'année 1681 fut employé en Angleterre à préparer des vengeances pour le temps où elles ne rencontreraient plus d'obstacles. En Ecosse, pendant ceci, le duc d'York, revêtu de pleins pouvoirs, reprenait en sousœuvre le travail de la contre-révolution comme il la concevait, et de manière à agir à la fois sur les deux royaumes. Succédant au duc de Monmouth qu'on aimait, il avait à cœur de prouver comme homme d'état cette capacité qu'il croyait avoir assez montrée comme général et comme homme de mer. En prenant le gouvernement des affaires d'Ecosse, il afficha d'a-

1681 bord la modération; mais des le début une occa-1682, sien vint de sévir, et il se montra impitoyable, Quelques centaines de presbytériens, sous la conduite de deux ministres Cameron et Cargill, ayant, pris les armes et déclare qu'ils ne reconnaissaient ni le roi ni les évêques, il fit marcher contre eux les compagnies des gardes. Les révoltés, qui s'étaient donné les noms de cargilites et de caméroniens, furent battus, on en tua grand nombre; les prisonniers amenes à Edimbourg, furent torturés et mis à mort. Le due voulut voir les exécutions; il y assista d'un visage impassible et comme à de curieuses expériences La nouvelle de la dissolution du parlement vint surprendre au milieu des échafauds. Sa joie fut ex trême; il adressa à son frère les plus chaudes félici tations, lui recommanda de se tenir en défiance contre ceux qui l'engageraient à assembler un nouveau pa lement en Angleterre, et lui demanda l'autorisation d'en convoquer un en Ecosse. Il saurait, disait-i manier cette assemblée, et défaire légalement elle tout ce qu'avaient fait les chambres factieuse d'Angleterre.

Charles II approuva cette idée, et le duc convoqua le parlement d'Ecosse, se proposant d'y paraître comme commissaire de son frère. Le parlement d'Ecosse ne se composait pas, comme celui d'Angleterre, de deux chambres, mais d'une seule dans laquelle les évêques siégeaient avec les lords et les députés de la bourgeoisie. Ici le dangereux tumulte des discussions générales n'était pas connu. Les questions étaient

discutées dans un comité nommé les lords des articles et composé de huit lords ecclésiastiques, de huit
lords temporels et de huit députés de la bourgeoisie
nommés par les seize membres des deux premiers
ordres; le reste de l'assemblée ne faisait que sanctionner ou rejeter les décisions prises dans ce baut
comité. Lauderdale, pendant son effroyable tyrannie, avait toujours eu à sa dévotion les lords des
articles, parce qu'en ce pays la religion épiscopale,
toujours constituée en état d'hostilité contre une majorité nationale toute presbytérienne, était restée cu
que l'église anglicane avait été en Angleterre dans les
premières années de la restauration, et ce qu'elle était
redevenue par l'événement d'Oxford, c'est-à-dire un
instrument aveugle des passions de la royauté.

Le duc était justement assuré de diriger à son gré les lords des articles. Cependant il y avait dans ce comité des hommes puissans et d'un grand caractère, plutôt Anglais qu'Ecossais par leurs opinions, et dont la perte, à quelque prix que ce fût, entrait dans les vues du duc d'York: le duc de Hamilton et le comte d'Argyle, fils de celui qui était mort sur l'échafaud peu après la restauration, lui étaient particulièrement odieux, parce que, dit-il, ils étaient trop riches pour des sujets. Ces deux seigneurs n'ignoraient pas combien cette puissance était dangereuse alors pour eux. Aussi montrèrent-ils les dispositions les plus capables de vaincre l'envieuse réserve avec laquelle le duc les traitait. Ils s'opposèrent à ce qu'on lui contestât comme papiste le droit de remplir les fonc-

1681 tions de commissaire du vois il prit cette complaisance pour de la peut et dans la discoura mona qu'il tint à l'ouverture du parlement, on comprit qu'il les signalait on reclamant la condamnation des doctrines perverses, et impies professées par certains hommes. surtout à l'égard de la prérogative royales let sdes droits de la couronne dans la légitime et maturelle plus grand dance de participant de spend un servicion plus grand dance de servicion de la companya de la compan Le parlement répondit à cet appel de l'hérither présomptif en déclarant inviolable le droit de suiccesiten à la couronne en ligne directe, et compatité dinhante trabison quiconque proposerait d'y porter atteinte un, prenant prétexte de la religion privée de libénities légitime. Pendant cette délibération, le due avait les yeux sur les lords Argyle et Hamilton, quince; comduisirent de manière à le rassurer sur leunt sentimens à son égard; mais le duc voulait des tenestres eux et tous ses ennemis, à une autre éprentacalu test anglican déjà existant, et que tout homme ven-Ecosse avait été obligé de prêter sous Laudardules, le due proposa d'ajouter que quiconque, miétens drait à une fonction dans l'église ou dans détatl, serait électeur, éligible, ou membre du parlament, s'angagerait désormais par serment à ne jamais prondre part à aucune résistance, de quelque nature qu'elle sut, à désendre toutes les prérogatives de la couronne, à ne jamais prendre part, sans la périmission du roi, à aucune délibération sur les effaires ecclésiastiques et civiles, enfin à ne jamais, aspiris à aucune réforme dans l'église ou dans l'étath dinai

toute résistance était à l'avance prévue et enchaînée: 1681 jamais tyrannie n'avait si peu pris soin de déguiser 1682. ses intentions. Ce ne fut pas tout cependant, le duc osa proposer comme disposition particulière dans ce nouveau test anglican, que les membres de la famille royale fussent seuls exempts de le prêter.

Ici le comte d'Argyle éclata : il dit nettement que le plus grand danger du papisme, à son sens, était qu'un prince de la famille royale s'y laissât entraîner, et qu'il valait mieux ne pas avoir de test que d'en accepter un semblable. Le bill passa, mais quand Argyle dut prêter le serment, il ajouta : sauf le droit que tout bon protestant et sujet fidèle a de proposer, selon sa conscience, des réformes utiles dans l'église ou dans l'état; on l'invita à joindre par écrit cette réserve à la prestation du serment; il le fit; c'était un odieux piège, et à peine eut-on sa signature, qu'on le fit emprisonner comme prévenu de haute trahison. Traduit devant une commission spéciale, il fut condamné à mort. Déjà de lugubres préparatifs annonçaient son supplice, lorsque sa fille parvint à le faire évader; il gagna Londres; sa tête était à prix; un ordre du roi enjoignait de le saisir partout où on le trouverait; il fut assez heureux pour n'être pas découvert. On se jeta sur sa fortune, dont une faible partie fut laissée à sa famille; on disposa du reste, dit le duc d'York, pour quelques dons médiocres aux gens que le père du comte avait ruinés pour cause de leur fidélité à sa majesté. A ce titre de restitution, le trésor ne s'adjugea pas la moindre part.

1681 (4) Malgre l'exemple, terrible fails pur des conferedats 33. gyle, plus de quatre vingte ministres dichamile lille d'Edimbourg ne voulurent point se soumettre. ductes ; on les expulsa de leurs cures, et ils passingini en l'Angleterre, où les choses étaient lieuteque moige Avancées. Tout ce qu'il y avait de notable dans desspribvinces était appelé à prêter le mouveau strutele : On s'empressait paul L'ondre moulest qu'on s'austratides gens, un à un ; c'étaile une opération quindunandait du temps et du la violence. Le dicsimpatient de tibvenir en Angleteure, ne se proposait ples desimatime dans ses détails. Il charges de continues un sessitostructions ce qu'il avait si bien dommence deux jhonmes auxquels il désirait daisser le gouvernement de l'Ecosse de la duc de Queensbury et le conte d'hibesdeen. Depuis long-temps, il supplimit son draindede rappeler (près de luis Ses lettres citaient; innéresse l'Ecosse amenée en quelques mois à une dranquillité sans, exemple; elles préchaient avec une louidevet th tigante complaisance la nécessité d'initety ou houde terre, le régime qui s'établissaiten Enuisouit, suittent le duc, cela demandait sa présence dans le conselle Oh était à la fin de l'année 1681, c'était le moment d'obtenir des sheriffs, des magistrats et un jury dévotés. Hyde, devenu comte de Rochester, assuráit que le thuc d'York serait fort utile; les autres ministres pensaient qu'on ne devait plus craindre de le montrer à ses ennemis. Le roi consentit à son retour; mais en horante qui craignait de se donner un maître; il rappela presqu'en même temps au ministère le comte de Sim-

derland et le marquis d'Halifax, qui, dans l'affaire du 1681 bill d'exclusion, s'étaient prononcé contre le duc .682 d'Edinbourg ne voulurent point se soumettre, Arok'b;

La frégate le Glocester, qui transportait le duc en Angleterre, s'abîma sur un écueil dans la rade d'Yarmouth. Elle avait à bord plus de cent vingt matelots et passagers, et parmi ceux-ci des gens de distinction; on mit à la mer une chaloupe qui pouvait sauver la moitié de ce monde, le duc y descendit seul, il appela le colonel Churchill, son agent secret près de Louis XIV, puis quelques prêtres et ses chiens, deux espèces de favoris dont il ne se separait jamais, dit un historien; ce choix fait, il s'éloigna. Soit crainte, soit respect pour l'étiquette, personne ne se présenta pour le suivre. Au moment où il touchait la côte, l'équipage disparat en poussant un grand cri; c'était, suivant le duc, la joie de voir sa personne hors de danger. Son orgueil de prince ne trouve ici rien à déplorer, et ce qu'il prend pour du dévouement, s'il le signale, c'est pour s'en faire honneur et dire jusqu'à quel point on le chérissait malgré les efforts de ses ennemis,que dishacmen ales aub al

Lorsque la duc revint à Londres, les adresses royalistes et les plaintes contre les derniers parlemens recommencèrent; la cour allait trop lentement au gré des réacteurs : le clergé et les universités se faisaient surtout remarquer par l'inconvenance de leurs provocations. Mais le parti vaincu respirait encore, retranché derrière l'ignoramus opposé par les jurys whigs à toutes les accusations. Il était probable que ish adip amamatoh, affisahk anganda ash coolaahis isa 159. Jajisserajt ses formes régulières serajt dana la som de da court la hourgopisie désirant lui être agréable. Mais la cour refroidit es dispositions su paraissant Jeun accorder peu de confiance, Afin d'être plus assyrée de son fait celle intervint dans l'élection par superprétention tirée du vieux domaine des contumes passées Le lord maire de Londres élus pendant l'annee 1681, sous l'influence du nouveau mouvement tgontre névolutionnaire, et entièrement dominé [par Jankins secrétaire d'état, qui jouait un râle depuis l'affaire d'Oxford, réclama, comme un privilège attaiché jadis à son office, le droit de nommer lui-même mne edoire edros tisiodo II shirinda xuob sebumu mercant. Celui-ci accepta avec d'autant plus d'empressement, qu'il avait moins de changes per la roje de l'élection. La ville réclama pour semprivilèges miolés, mais avec beaucoup moins d'énergies qu'elle one l'entufait en d'autres temps. Elle se rabattitisur l'élection du second shériff. L'immense majorité siquleit mommer un homme dont l'influencerdulancât calle de North, mais entre toutes les munces depinion dont se composait l'ancienne opposition maintennt dispersée les circonstances rendaient le phoix difficile. Les suffrages furent tellement divisés mene ge, fut un homme sans considération personnelle, mais poussé par la cour, qui en réunit le plus Il se mommait Rich. North et Bich furent, proclamés. Le peuple na se rendit pas compte de sa défaite jil murmuraidiget pour installer les deux nonveaux

sheriffs il fallut même déployer la force armée. 1581 b Le parti contre-révolutionnaire, devenu maître des cours de justice par les shériffs, ne tarda pas à faire l'essai de ses nouvelles forces. A la cour, où l'on ne parlait plus qu'avec horreur des principes de liberté publique, comme si ces principes eussent été des inventions toutes nouvelles et qu'on ne se fût pas souvenu de les avoir professés quand le parti populaire était puissant, on se félicitait de ce que le scandale des ignoramus allait cesser. Le duc d'York fit d'abord mettre en jugement Pilkington, un des sheriffs dont les fonctions venaient d'expirer: son crime était d'avoir dit que le duc revenait d'Écosse pour faire égorger les patriotes. Pilkington fut condamné à payer au duc 100,000 livres de dommages, c'està-dire à une prison perpétuelle. Sir Ward : lord maire l'année précédente, étant venu déposer en faveur de Pilkington, fut accusé de parjure et comdamné, avec la plus aveugle passion, à une peine infamante, qu'il eût subie s'il ne se fût sauvé à temps. A Londres et dans les comtés, une multitude d'affaires portant sur des hommes obscurs, mais toutes empreintes du caractère de la réaction actuelle, occupèrent les tribunaux : c'étaient ou des accusations contre des non-conformistes, ou des rapports sur des propos tenus contre le roi et contre le duc. Or depuis quatre ans toute l'Angleterre avait parlé de telle sorte sur le compte des deux princes, qu'il était difficile que les accusés ne fussent pas dénoncés et jugés par des hommes autant et plus coupables qu'eux,

Allisi les debats de tontes ces propédures sont ils la 190 honte de tette epotia. The both metrisale ellement ces lacheres qui da servatent sirbient elle le inontient assez par le soin qu'elle prenuit d'assumer l'avenir ! cette denauche de l'esprit public aurait un terme; avant deffi ans, la nation redemandorait puttitle un parlement survant ce que promettait la déclaration d'Oxford; le roi de France qui, depuis le mois d'a-THE SHIP BOYALT TOO GOOD lives paran is la dent dition due le parlement de serait pas assemble pet que l'Aligieterro ne se inditrait pont des uffaires du Continuent, elevant de continueltes difficultés sande mode et l'epoque des paiemens !! A felle is glost aud Wille en parella l'annerait force de tenir la parelle ditr draitelle ici lianista littub noisaviselo de littub 1682. 911 Sarreed rechrecterations, to that d'Hork revance d'ac ediction with aduptional for the sense of th Charles des boules, villes et corporations du royaume. En se hisant remettre cel charten le ser devait selon Hir, mettre la nation dans l'impossibilité légale de Hominier deso députés whigs, et hai ôver jusqu'au desir de revoir des parlemens. Charles métalt suas Convainch die tel det en le résultat de l'antèvement des chartes, mais s'il pouvon, s'en étant rendu mantre, · les alterer, et par ces charges modifices à son gre et l'endacs pour de l'argent, diriger à l'avenir les élections, l'était assez pour lui. Poute mesure courrupthice et rapportant profit lui plaissit. Lance maigré tur dans le système des coups d'état, il comptait assez

'peu sur le succès pour se menager dans tous les cas

une retraite. Il pouvait consentir encore à vieillir dans les contestations de la royauté constitutionnelle, mais à tout événement il faisait des économies sur les services publics, sur ses revenus particuliers, sur l'argent de France, et ce n'était pas pour mourir roi qu'il thésaurisait ainsi à l'insu de tout le monde.

L'enlèvement des chartes était la démarche contrerévolutionnaire la plus hardie qui eût encore été tentée; les concessions royales en vertu desquelles les communes possédaient ces chartes remontaient à trois et quatre siècles, dans l'histoire de l'affranchissement progressif de la nation anglaise. On avait eu long-temps pour elles une vénération presque superstitieuse. La nation, aveugle comme elle était, prendrait-elle ici le change? La cour sembla s'y attendre, à la manière dont elle démasqua ses prétentions. Elle invita les cités, les bourgs et corporations, à donner une nouvelle preuve de leur fidélité en renonçant à leurs anciennes chartes. L'étonnement fut général, on ne montra ni indignation contre la cour, ni empressement à se rendre à cette invitation si extraordinaire; on ne répondit point, sel never en ris

Les corporations constituées par les chartes étaient des réunions de citoyens chargées de veiller aux intérêts du commerce, de régir les biens des orphelins, de garder les dépôts, de recueillir les legs pieux, de diriger les travaux d'embellissement et d'utilité. A Londres et dans les grandes villes, les intérêts généraux des corporations étaient régis par un conseil commun, choisi par tous les citoyens ; ce conseil avait

r 1682

age die grante unmette dans energiene gebinden g 1683: des communes et des magistrats annuels les carter les interets politiques n'étalent que l'expression des bitter rets prives representes par les diverses corporations. La cour voulait à la fois détruire les conseils dirigeants comme des machines d'insuffection, et entever les plivilleges comme mettant les magistrats à la unspondion conseries a the remettre les chartes et a sentendre avec elle, mais les membres de ces consens déclarerent qu'ils ne pouvaient Fien sans l'autorisation de feurs corpora tions, divis navaient pas plus le diroit de livier les chartes deposees untre leurs mails, que de disposer des biens counces a leur administration. Ally allant foods cula de leur propre fortune, d'avaittages considerables erode certe produce privee quon ne sacrife pas aussi facille lient due les principes religieux du politiques.n La cour ne pouvant obtenir les chartes pat la seduction; volunt les avoil par arret. Sawyer proule rent general, intrigant sans moeurs et sans talent, defera a la cour du banc du roi le conseil general des corporations de Londres, comme ayant outrepasse ses privileges en s'erigeant en corps politique, et adressant au roi, dans deux circonstances, des pétitions contre les papistes: Cetalent des griefs anterieurs à la dissolution du parlement d'Oxford. Sawyer soutint que les corporations étalent dissoutes par l'abus de privilèges qu'avaient fait leurs mandataires. Deux celebres avotals, Polletfen et Treby, plaidèrent pour la Cité! Ils dirent que si le conseil des corporations était en effet

coupable des transgressions qu'on lui imputait, c'était lui qu'il fallait punir et non pas les corporations; que 1683 jamais les administrés n'avaient répondu des fautes de leurs magistrats; que si les membres du conseil étaient en effet accusables de menées séditieuses, il fallait les mettre en cause; que les corporations les révoqueraient s'ils étaient trouvés coupables, « Mais ajoutèrent-ils, n'est-ce pas là une mauvaise querelle? Peut-on croire qu'on veuille sérieusement faire un crime au conseil des corporations d'une simple expression de ses vœux contre le papisme, dans un temps où le roi, la cour, les chambres, les tribunaux, proclamaient l'existence d'un complot papiste et sévissaient si rigoureusement contre les conspirateurs? La cour du banc du roi décida néanmoins que les corporations répondaient de la conduite des officiers nommés pour elles et par elles; que ces officiers avaient outrepassé les privilèges des corporations; que ces privilèges étant émanés de la couronne, celleci avait droit de les retirer. Cet arrêt produisit dans Londres une sensation profonde de mécontentement : il était sans appel. Cependant pour le faire exécuter il parut que l'emploi de la force serait nécessaire, et la cour ici devait hésiter. Rentrée par l'événement d'Oxford dans une série de chances favorables, elle n'avait point encore de soldats, et son ascendant actuel ne reposait que sur les craintes données aux riches par l'esprit des trois derniers parlemens. L'enlèvement des chartes fut donc ajourné. On crut que c'était assez pour le moment d'avoir obtenu

l'arrêt des juges du banc du roi. Cependant les tribu
a naux inférieurs continuaient à poursuivre les nonconformistes protestans, dévoués maintenant à des
rigueurs qu'ils ne semblaient que trop avoir provoquées. Réduits à se soumettre, ils montraient une
sorte de résignation menaçante; ils se faisaient; c'était une raison de eroire qu'ils méditaient quelque
sourde vengeance, et, suivant le mot imprudent du

duc d'York, on les tenait en haleinen pour contre-li miner leurs projets mos n'A noitement resilemen

EBO Le même système livrait l'Écosse, et plus particulièrement encore par l'influence du duc d'Yorkinan l'inquisition barbare des convertisseurs anglicans Taucun habitant, jeune ou vieux, riche ou pauvre, noble, bourgeois ou paysan, n'était dispensé d'assisten dans les églises aux sermons des curés du roi. Alors commença à déchoir cette foi presbytérienne si vive si confiante dans le secours d'en-haut, si révolutionnaire dans ses rapports avec l'ordre politique. Grand nombre de ceux qui se laissèrent conduire aux églises passèrent sans transition de ces croyances trahies se-si lon eux par le ciel à l'indifférence pour toute forme religieuse; quelques-uns allerent jusqu'à l'athéisme : toutefois la résistance, punie par l'emprisonnement, par les amendes, par la perte du droit d'élire les représentans au parlement, fut encore assez générale. Il fallait se soumettre, se révolter, ou quitter l'Écosse: beaucoup se déciderent à prendre ce dernier parti; mais leur résolution fut tumultueuse; ils envoyèrent des gens de confiance à Londres pour traiter avec la

Les députés venus à Londres ne conclurent vien cette aunée; ils inspirerent des inquiétudes sérleuses par leurs discours; le pouvoir informé de ce qui se passait entre eux et la compagnie, prit contre la masse des presbytériens des mesures capables de liater et de généraliser l'émigration. Au commencement de l'année 1683 zil parut une proclamation royale ordon- 1683. nant que les juges des comtes de l'ouest et du midide l'Ecosse fissent une tournée pour instruire contre tous ceux qui auraient caché des rebelles, on qui au raient étécliés avec eux, lors même que lesdits red belles n'auraient été signalés dans aucan édit ni procédure. Cenx qui auraient en de ces relations d'amitié ou d'hospitalité avec les ennemis de l'état devaient être poursuivis comme traîtres eux-mêmes Les res cherches devaient se continuer pendant trois années; la spromesse dérisoire d'une camnistie générale aus bout de ce temps achevait de désespérer ceux que l'amour du pays attachait à cette terre et que la religion empêchait d'y rester au prix des sacrifices qu'exigeait le test. Aussitot que les tournées des juges commencerent, les mêmes envoyés presbytériens revincent à Londres : cette fois ils eurent des conferences avec les anciens chefs du parti national vaincur à Oxford, et ce qu'ils apprirent leur fit concevoir de nouvelles espérances i bood fi sonnature ab riog sob

1682 Depuis long temps les whigs conspiraient in pome 1683, qui no rigaifiait plus que rabelles, peu d'hopitues aprèsi L'affaire d'Oxford, avaient consenti, à le poster mais parifinfluence, les talons sou l'énergie, ils étaient l'éd

lite des défenseurs de cette cause, que la pourgensia ayait, abandonnée en masse. Découragés, d'abond par gette désertion; ils s'étaient retirés dans leurs familles Lidas sentenant, elgignes des affaires, ils phermient leur marche avec douteur. Ne neconnaissant par que ce mui se passait alors était fait par la nation a otroon par la cour qu'eux-mêmes, avaient commis des fautes et fait naître les alarmes auxquelles la cause de la diberté avait été sacrifiée, ils se disaient que de gontret entre le peuple et le roi était violemment rompusque oétait pour eux un devoir de conscience de tenter contre la farce, l'emploi de la forces que c'était junt honte pour la nation qui avait renversé Charles JE de subir ses deux fils Mais cette indignation toute vertueusen'était pas entreprenante: l'ambition du duct de Monmouth et les passions de Shaftesbury la mirent en mouvement...

3) Shaftesbury, sortant de la Tour à la fin de l'ampée 1681 de exaspéré au dernier points par les danger qu'il avait couru, déclama long-temps en vain contre l'inaction d'Essex, de Bussel, et de tous ceux qui avaient soutenu avec lui le bill d'exclusion dans des trois derniers parlemens. Ses accusations devenues plus/vives pendant la fermentation que causait dans Londres, au commencement de 1682, l'affaire des shériffs, décidèrent plusieurs de ceux que désignaient

ses plaintes à avoir avec lui un entretien sur les af- 1682 faires publiques. Un rendez-vous fut donné chez un 1683. marchand de vin en gros nommé Shepherd. Shaftesbury ne s'y trouva pas; il avait envoyé à sa place Rumsey et Fergusson, deux de ces hommes remuans qui lui avaient servi d'émissaires dans l'affaire des pétitions et dans tous les tumultes de la conspiration papiste et du bill d'exclusion. Rumsey et Fergusson virent arriver les lords Essex, Grey et Russel; un peu décontenancés en présence des trois hauts personnages, ils se prirent de langue avec Armstrong, ancien capitaine des gardes, amené en ce lieu par le lord Grey Rumsey dit qu'il serait facile de soulever les gardes; Amstrong, qui les avait commandés, traita d'insensée toute entreprise de ce genre, et de part et d'autre il ne se dit rien de plus. Peu de temps après, Shaftesbury, les lords Essex et Salisbury se réunirent dans une nouvelle conférence; Shaftesbury en sortit furieux de ne pouvoir faire goûter ses plans d'insurrection, et presque immédiatement quitta l'Angleterre.

Shaftesbury voulait ici ce qu'il n'avait cesse de désirer depuis sa rupture avec la cour, renverser le due d'York et le roi, et faire couronner le duc de Monmouth. Or, sur ce but d'insurrection, les chefs patriotes ne s'accordaient pas plus avec lui que sur le temps d'éclater et les moyens de réussir. Ce ne fut donc qu'après le départ de Shaftesbury que la conjuration prit un caractère déterminé. Le duc de Monmouth, ayant perdu son dangereux conseiller, se lia plus particulièrement avec le lord Essex. Celui-ci finit

1682 par se convaincre que les amis de la liberté ne 1683) pouvaient rien tenter sûrement qu'en s'étayant du nom du duc, de sa popularité tant en Écosse qu'en Angleterre, et faisant valoir son droit à la couronne. Il amena à cette opinion le lord Russel, qui entreprit de faire entrer Algernoon Sidney dans les mêmes vues, Sidney qui dans le cours d'une longue et vertueuse carrière, avait eu le rare avantage de soutenir jusqu'au bout la révolution, et de rester étranger à la condamnation de Charles Ist, de résister à Cromwell, et de comprendre que la révolution vivait encore dans sa dietature; d'exercer des emplois sous la restauration, et de conserver ses opinions républicaines, non pas secrètes, mais déclarées et connues de tout le monde. Sidney résista long-temps aux prières de lord Russel; il estimait peu le duc de Monmouth, et en voulait beaucoup plus à la royauté qu'à Charles II et au duc d'York « Que m'importe, disait-il, qu'un roi d'Angleterre s'appelle Jacques d'York ou Jacques de Monmouth? » Mais Russel lui représentant que son opinion était celle d'une très-faible minorité, qu'il y avait en Angleterre d'invincibles préventions contre la république : - « Eh bien! dit-il , puisqu'il faut subir la royauté, mieux yaut pourtant un roi dont les droits soient équivoques; il ménagera la liberté, » De ce moment Sidney compta parmi les amis de Monmouth, A son tour il initia le lord Howard, homme indigue de son amitié, mais qui l'avait obtenue en se parant d'opinions semblables aux siennes Le lord Grey et Hampden, petit-fils du célèbre

patriote d'entrèrent les derniers dans l'association; 168) Ce fut pendant le temps qu'elle se formait, qu'eu- 1683. rent lieu en Angleterre l'attaque des chartes, et en Écosse ceux des actes de tyrannie qui amenèrent à Londres les députés des émigrans presbytériens Au premier voyage que firent ces derniers, leurs rapports sur la situation de l'Écosse tournèrent de ce côté les espérances des lords conjurés. Ils se réunirent plus souvent; mais, redoutant les partis énergiques, ils ne s'arrêtaient à rien. Quand la proclamation royale de 1683 força les presbytériens à une détermination prompte, leurs commissaires revincent à Londres. Ce fut alors qu'instruits de ce qui se tramait, ils abandonnèrent leur projet d'expatriation pour entrer dans le complot. Leur concours fit déeider qu'on opérerait en Écosse, qu'on fournirait au comte d'Argyle des armes et des vaisseaux pour faire une descente dans l'ouest de ce royaume. Argyle était alors réfugié en Hollande: l'argent qu'on devait lui envoyer pour faire les frais de l'expedition ne se trouva point, et les choses languirentes nomigo nos

Cependant à côté de ce complot de grands seigneurs, tous, à l'exception d'un seul, animés d'intentions patriotiques, mais irrésolus, et plus confians dans leur cause que dans leurs moyens, une autre conjuration s'était formée, et cherchait à porter de plus bas des coups plus décisifs. Elle était l'œuvre des amis subalternes de Shaftesbury. Ils s'assemblaient à Londres chez un certain West, dont la maison recélait une presse secrète, incessamment occupée à fabriquer des

1682 nemphlets contre la 100ur. Onavoyaitalà Rumbequet Hergusson, les mêmbs qui avaient mencontré le tord Russel chez les marchand de win Shepherd & Godeangugh, qui avait été sous chériff de Londresula même année que Cornish et Bethel; un certain Halloway du nomté de Bristol, qu'il se vantait de pouvoir izaurgel; eun gentilhomme irlandais nommé Walcot pet quelques angiens, officiers de l'armée de Cromwello Mestino de Monmouth a'ignorait pas l'existence de ve convilisbule, où se discutaient aussi les moyens de seu faire roi; mais Howard était le seul de ses agris als quais us habitudes permissent de fréquenter la maispa de West. Joi l'on se moquait des lenteurs de la haute confutetion et de l'honnêteté qu'elle prétendait metré plans la recherche de ses voies. On dissit énergiquement que rien n'était plus simple que de faire place au duc de Monmouth; qu'il fallait pour cela casser la cête au roi et au duc d'York; qu'une douzaine de gans détebminés et bien montés suffiraient pour ce coup de maip. Les anciens officiers indiquaient sun la route de New-Market, où les princes allaient passer l'été june ferme nommée Rye-House, qui convenait à une sorte d'embuscade nocturne. On s'exaltait en les entendant exposen comment ils distribueraient leur monde pour effrayer l'escorte, couper d'avance la retraite abonder la voiture, et disparaître après avoir tué le duc et le roi. dun mande de la cala Toutefois il y avait loin de tels discours de l'enécution; et en supposant qu'elle ne fût pas au-dessus de certains courages, il fallait que le hasand et sublout

une discrétion extrême la favorisassent. Le contraire 1682 arriva. Cette année, un incendie qui éclata à New- 1683. Market força les princes à revenir à Londres beaucoup plus tôt que de coutume, et Keeling, l'un des émissaires qui de la maison de West se répandaient dans les tavernes et les carrefours de Londres, alla tout découyrir. Apprenant qu'ils étaient trahis, les amis de West se dispersèrent. West et Rumsey prirent un meilleur parti: au lieu de fuir, ils concerterent entre eux une version que leur parfaite concordance devait faire passer pour la seule véritable s'ils venaient à être arrêtés. Cependant le récit de Keeling était déjà rendu public. C'était le fonds du complot, amplifié de tout ce qu'avait pu imaginer un homme tourmenté par le désir de faire fortune. Rumsey et West, étant venus se livrer eux-mêmes, la confirmèrent avec certaines restrictions sur ce qu'il leur importait de cacher, mais se donnèrent carrière à leur tour sur la partie du complot qu'ils avaient désapprouvée, disaient-ils, et qui consistait à assassiner le roi à Rye-House sur le chemin de New-Market. A force de vouloir démontrer l'infaillibilité des dispositions militaires dont se composait le plan d'attaque imaginé, selon eux, par les anciens officiers de Cromwell, ils rendirent incroyable pour tous les gens de bonne foi ce qui, sans cela, eût fait le plus généralement horreur; néanmoins on parla comme d'un miracle du ciel de cet incendie de New-Market, qui, en ramenant le roi à Londres, avait dérouté les conspirateurs. The fulle ne fut. supprisence Quandil eut dit sur le complot de Rye-House tout

1682 ce dont il était convenu avec West, Rumsey déclara 1683. ce que Shaftesbury ou lord Howard lui avaient appris sur le compte de Russel, Essex, Sidney et leurs amis, Ile dénonça l'entrevue que les presbytériens écossais avaient eue à Londres avec ces lords. Il parla enfin de sa rencontre avec Russel chez le marchand de vin Shepherd. Russel fut promptement averti de son danger; on le supplia de fuir; il le pouvait; il eut la générosité de ne pas vouloir compromettre ses amis en profitant du temps qui lui était laissé. Le roi l'interrogea lui-même. Il ne montra ni craintes ni hauteur; il avoua s'être trouvé chez Shepherd au jour indiqué, et y avoir rencontré un individu qui pouvait être Rumsey, mais il nia formellement qu'un sent mot sur les affaires publiques eût été dit-en sa présence. Sidney fut arrêté ensuite, et comparut aussi devant le conseil. Il mit dans ses réponses un peu plus de cette apreté qui lui était naturelle. Comme on ne savait rien sur son compte, on voulait, par des questions menaçantes ou captieuses, obtenir de lui des aveux. Il dit nettement qu'il voyait bien où l'on en voulait venir avec ce système; que si l'on parvenait à établir des charges contre lui, il les reponsserait de son mieux, mais qu'il ne fournirait pas d'armes à l'accusation. Après Sidney, Baillie, l'un des députés écossais fut interrogé par le roi et par le duc d'York C'était un homme d'une rare vigueur d'esprit et d'une facilité de repartie, à laquelle ni le dieu pi la circonstance ne purent imposer Al répondit aux dures interpellations du roi et de son frère avec un amen dédain et un

bonhaur d'à-propos qui les mit l'un et l'autre en fu- 1685 reur. On le chargea de chaînes, on lui mit aux jambes 1684. des bottes de fer, et on le fit ainsi transférer en Écosse, Le duc de Monmouth se cacha, malgré les assurances que le roi lui fit donner par la duchesse sa femme. Le lord Grey hussi désigné par Rumsey, était déjà arrêté et conduit à la Four, forsqu'il parvint à s'évader. li A l'exception de la rencontre chez Shepherd et de quelques vagues renseignemens qui n'avaient pu manquered'arriver jusqu'aux conjurés subalternes, il n'y avait rien jusqu'ici qui incriminat d'une manière directe les lords enfermés à la Tour ; mais Howard fut arrêté. Il était le seul des hauts conjurés qui fût entré en rapports de sentimens et d'intention avec ceux du complot de Rye-House. Assez lâche pour dire tout ce qu'il savait, et d'ailleurs mécontent de ce que, depuis un certain temps, ceux qu'on pouvait appeler ses complices lui montraient de la défiance, il déclara qu'il existait un conseil de six personnes, qui depuis un antravaillait à préparer une insurrection en Écosse; que des députés étaient venus de ce pays, et qu'en v avait envoyé des gens pour vérifier leurs assertions; que lui-même avait quelque temps fait partie du conseil, et que Sidney, Essex, Russel, Grey, Hampden, en étaient les autres membres. La révelation d'Howard, malgré son immoralité connue, laissa peu de dontes sur la réalité du complot, et les deux affaires, au grand avantage de la cour, se confondirent en une dans l'opinion publique. Hampden fut arrête et refusa de répondre Lord Essexy pouvant fuir, aima mieux,

1683 comme Russel, s'exposer à tout que de paraître graindre ist till jugement; mais à peras enfermé à la Toung it ent un accès de cette melancolie profonde que les anglais nomment spleen, et, trouvant la vie insuspertablequi voulut hater sa fin en avouent tout ce quipluisétait personnel. Son épouse obtint de luisqu'il se mairait, mais elle ne le sauva point d'une faiblesse presque aussi grande : il se donna la mort le matin pare du jour ou devait commencer le procès de Russelle asse "" Ce ful un argument dont l'accusation despenas Le jury était composé de Bourgeois de Londres, montiple-Brietaires de biens-fonds, ce qui était contraincitage dispositions formelles de la loi. Russel récusé ceimby, mais inutilement. Les tomoins qu'on lui opposeofurent Te diarchand de vin Shepherd, Rungspyet loud Hismand. "Shepfilefid thenfile en disamt que Russel étaigremolideux fois Chez fur sinais il demoura constant qu'ibin mait Venti une fois (Rumsey mentite on assorant apivilantit "propose a Russel de gagneroles gardes la carhindait tette proposition à Armstrong; mais dens parampas 'Viaisemilable que Russel, présent à leur discussion. "Healt Wein letitetida". Howard declara quanquei Rassel "avaîtlässiste plusieurs bie avbo lui au conseilelles Bik. Les tembins à déchates qui vinrent ensliteuflestavaient filen de l'affaire, mais déclaraient squ'ilsane 'troyaient pas que Russel eut pu entrer dans ilh simbir complet. Le tribunal écarta ces insignification dépositions. Russel avait fait le sacrifice de saivie. Simorant pas en pour co-necusés des hommes qui lui éfficent chersi il eut confondu ses accusateurs un disant l'exacte

vérité, et c'était encore assez pour le perdre; mais il 1683 consentit pour ses amis, moins compromis que lui, 1684. à se défendre par les subtilités du droit. La peine de mort fut portée contre lui, ou la manure

Quelques jours lui furent donnés pour se préparer à mourir. Il les employa en pratiques et en méditations pieuses. Sa sérénité d'ame fut extrême; il l'exprima par une foule de mots heureux. Il régla toutes ses affaires avec ce monde: la plus grande étant celle de sa réputation, il écrivit une exposition de sa conduite et de ses principes ; il n'avouait pas sa participation au complot, mais il se déclarait partisan du droit d'insurrection, et déduisait son sentiment en termes qui n'étaient pas offensans pour la cour. En marchant au supplice, il entendit des imprécations et des regrets. Aussitôt que sa tête fut tombée, son dernier écrit se répandit avec rapidité dans Londres. Une vive curiosité plutôt que la sympathie le rechercha. Russel avait pu se convaincre que ceux qui, par amour du repos, s'étaient ralliés à la cour après l'affaire d'Oxford, ne lui pardonnaient pas d'avoir compromis leur repos en conspirant contre le pouvoir, que leur faiblesse avait relevé. On répondit à l'apologie de Russel comme à la déclaration d'Oxford. Il arriva en foule des adresses qui flétrissaient la doctrine du droit d'insurrection, félicitaient le roi d'avoir échappé aux embûches de la scélératesse, et demandaient le prompt châtiment des conspirateurs, pagus apoitie

Rien de plus heureux que ce complot ne pouvait arriver à la cour: elle était au moment, par ses

1683 violences, de faire rentrer la nation dans les voies 1684 toujours sûres de l'opposition anglicane; elle conserva son ascendant; ses actes arbitraires eurent, aux yeux du grand nombre, l'autorité du danger qu'elle avait couru, danger qu'elle exagérait encore, et qui maintint entre ses mains une dictature regardée comme salutaire. Se laissant emporter, dit un hi rien, au reflux des passions qui avaient fait la con spiration papiste, elle usa largement du plaisir de se yenger d'ennemis qu'elle jugeait en réalité peu redoutables; trois des complices de West furent condamnés et exécutés; le procès fut fait aux contumaces; on instruisit activement contre tous ceux qu'on tenait en prison, et l'on chercha des faux témoins, afin que pas un ne fût absous. Un des juges qui travaillaient pour la cour était ce Jeffryes qui, lors des poursuites du parlement de l'exclusion contre les abhorrens, avait été force de se cacher dans Londres. Il se fit remarquer par l'impudeur avec laquelle il interprétait contre les accusés les lois et les témoignages, et par une sorte de présence d'esprit qui trouvait toujours à opposer aux meilleures raisons quelqu'un des sophismes de force, Il était rare qu'il ne fût pas demi-ivre quand i venait siéger sur le banc. Alors son trop de chaleur s'exhalait en grossiers sarcasmes, qui faisaient fortune à la cour. On le nomma grand-juge pour le procès de Sidney, et on lui adjoignit trois hommes et un jury dignes d'être présidés par lui.

Russel avait été jugé par d'honnêtes gens; il y avait contre lui d'assez fortes preuves; mais le seul Howard

accusait Sidney: il fallait inventer et faire admettre au moins un second témoignage. On compta d'abord sur la facilité avec laquelle Sidney s'emportait, et l'on espera qu'en présence de tels juges il s'abandonnerait à son indignation, et s'accuserait lui-même; mais ceci n'arriva point. Sidney parut : sa contenance était ferme et réservée; il commença par récuser le jury; Jeffryes l'interrompit violemment, disant que cela avait été décidé dans l'affaire de Russel. Il y avait dans la brutalité de cet homme quelque chose de si étrange, que Sidney resta surpris, et ne répondit pas. Howard se présenta : il eut l'incroyable prétention de mettre de l'esprit dans sa déposition contre celui qu'il avait si indignement trompé. Après qu'il eut parlé, Jeffryes présenta au tribunal, comme second témoignage, un ecrit trouve dans les papiers de Sidney; c'était la critique d'un méprisable livre qui faisait remonter au premier homme, par ordre de primogeniture, le droit absolu des rois sur leurs sujets. On pouvait s'étonner qu'un esprit supérieur se fut gravement hyre à la réfutation d'une telle doctrine; mais Jeffryes soutint que la étaient les principes de Sidney sur la légitimité des rois, qu'il ne fallait pas aller chercher ailleurs le second témoignage voulu par la loi. A l'appui de ceci, il débita avec sa volubilité et son assurance ordinaires un si grand nombre d'absurdités, que Sidney, sous peine d'être réduit à instruire le tribunal des plus simples notions du droit, n'essaya point de combattre cette jurisprudence inouie. On voulait sa tête, et il trouva que, pour lui pro-

1683 curer une mort glorieuse, c'était mettre sa patiente. 168, à une trop fatigante épreuve.

Quand les sheriffs vinrent fui apprendre sa condamnation, il retrouva sa fraute raison et son ditquence pour les faire rentrer en eux-mêmes. Il parkit à des hommes qui pouvaient l'entendre : « Je ne me plains pas de vous, leur dit-il, pour cette vie que l'en va m'ôter; je ne la regrette pas; mais ne pouvait-on me tuer sans me juger, puisqu'an voulait violet à taon égard toutes les formes protectrices de l'accusé? Fen suis fache pour vous, ajouta-t-il après un court de lenco: mais cette mort, qui m'afflige si pett, criere vengeance au ciel contre vous; j'en appelle à voe consciences: dites si vous croyez avoir fait vothe devoir en choisissant, pour m'entendre, des jurés si ignes rans, si avenglement devoties à la cour? Wolden sheriffs versa des larmes. Le la particio de la composição de la composiçã "Sidney se prépara à mourir. Ses eroyances religleuses avalent toujours passe pour ne pas alter plus loni que le déisme. Cependant il fit venir des ministres presbyteriens, et eut avec eux plusieurs entretiens. défivit aussi une apologie; c'était à peu près la défense qu'il n'avait pas cru devoit prononcer devant ses juges. Ne pouvait avouer l'existence du conseil des Six; car Hampten, le duc de Monmonth et le lord Grey eussent souffert de cette déclaration, il se bornait à infirmer le témoignage d'Howard : il demandait comment on pouvait croire qu'un tel homme eût été mis dans un pareil secret, lui qui n'était pas capable de lever quatre fantassins, et n'avait pas quatre shellings

pour les payer. Quant à l'écrit trouvé dans ses papiers, il en soutenait les principes, parlant du droit divin des rois avec une fine moquerie, et des principes de liberté publique avec une imposante raisont « J'espère, disait-il en terminant, que Dieu sauvera l'Angleterre du double fléau de la tyrannie et de l'idolâtrie, et je me félicite pour ma part d'avoir à mourir pour la bonne vieille cause, que j'ai eu le

bonheur de servir depuis ma jeunesse. » Il ne parla point sur l'échafaud, et sa mort ne produisit pas une grande sensation. Ses vertus n'étaient pas de celles qui touchent le plus le peuple; et quant à la bourgeoisie, elle le plaignait en le blâmant. Hampden n'eut contre lui que la déposition d'Howard. L'imagination de Jeffryes ne suppléa point à ce qui manquait pour le condamner à mort; sa peine fut une amende énorme; son patrimoine ne suffisait pas pour la payer, il resta en prison. Halloway, l'un des conjurés de la maison de West, pris dans les Indes orientales, et Armstrong, arrêté en Hollande, furent jugés au commencement de l'année 1684. Ils avouèrent 1684. tout, à l'exception du projet de tuer le roi. Halloway n'était pas en effet de ceux qui s'étaient jetés dans cette extravagance, et Armstrong n'avait jamais rien en de commun avec ceux qui l'avaient imaginée. Halloway, moins célèbre dans ce procès que Russel et Sidney, montra le genre d'énergie dont ces deux grands patriotes s'étaient privés par des considérations d'amitié. Il dit qu'en effet il avait conspiré, qu'en cela il avait cru remplir un devoir sacré, et qu'il mourrait

avec celtémoignage de sa ropseience Jusque sur liés chafaud, il soutint ainsipelle que la fait. Arnatrongs enquezin danambelyer per amb gering danamber grand a grand and gra tion, selrésignă pieusement Asom sortquae deulumbed trouble sesideningers momentancies qu'il dicurainsina ppywoir repondre à line aborninable colonnie set sintte omnie venait dy poi dui mane Chailes II, tro yand effet que les confagenses déclerations d'Hillowayi et d'Armstrong fixaient d'une manière la mérice la Taractère et le dégré den preturité de la slouble marintan : uniterry spanse declarate and the tanke en verta de compromie qu'Halloway à minspiré l'intérêta quoi ré sultait, de ces tardifs éclainciaseurent ment la dachéta dire que ce n'était pas la promière fois que, auto homme attentait disa personust, etiquidisat la maiare ration il était venu en Hollande poun l'assaismen. Ons beaugoup de gens savaient au contraire qu'al rintation de avait fait ce voyage pour porter au roi de l'argentlev des nouvelles de ceux de son parti qui adupiraidhtv pas dénoncée; av plus grand nombre i netannagi chiqu

Malgreula précision des vayeux d'Armsteong estp d'Halloway is parti gontro révolutionaire efintimulq à neprésenter le conjunation de Rya-Mouse com formidable, et se donna beaucoup de mouvement points établir ce qu'il lui importait de faire croires savoire que l'insurrection était organisée dans le nomté de Bristol et en Écosse Charles II jeut le tort de vouldins appuyer aussi long-temps que possible son gouvernous ment sur cette idée, Il recut à Windson Jeffryes, Ibino ros de toute cette affaire, et le chargea de faire men tournée dans les comtés. En le congédiant, il lui remit une bague qu'on appela la bague de sang; mais en accordant à ce méprisable personnage une si haute faveur, il ne put retenir ces étranges paroles, qui peignent si bien la contradiction perpétuelle entre ses lumières et sa position : « Vous allez voyager, lui dit-il, l'été est chaud; ayez soin de ne pas trop boire. » Jeffryes alla persécuter les whigs dans les comtés.

- En Écosse, le comte d'Aberdeen et Queensbury rattacherent l'enquête relative à l'affaire de Rye-House au vaste système de poursuites déjà organisé en vertu de l'ordonnance royale de l'année précédente. Une horde de justiciers partit d'Edimbourg accompagnée de soldats, et se répandit dans toute l'Écosse. Ces juges avaient carte blanche; ils alfaient de maison en maison, et voici quelle était leur manière de proceder. Ils disaient à l'un pous avez pris part à la révolte de Bothwell, à l'autre : vous avez donné refuge à l'un des revoltés, ou bien vous avez connu sa retraite et ne l'avez pas dénoncée; au plus grand nombre ils demandaient : que pensez-vous de la révolte de Bothwell ou du complot de Rye-House? Quelques-uns étaient simplement sommés de prêter le test imaginé par le duc d'York, et de déclarer qu'ils n'avaient jamais eu de relations. ni avec Argyle, ni avec les révoltés de Bothwell, ni avec les affilies de la conspiration anglaise. Comme, en Écosse, le nombre de ceux qui pouvaient se croire autorisés à obtenir le repos en se parjurant était peu considerable, celui des gens trouves, de leur aven, coupables de ne pas aimer le gouvernement était im-

1684 mebsen les prisons as suffispient pas non leur impo-1686), seit/des amoudes, ourbien bros assurbit d'ent ser pantonnant; à leurs frais des soldats dans les nillagen et les dorgans à cemparaître plusieurs dois les jour des devait être tenu peur aramailiade, détacher aramailteach sidendant miselque temps cette tyrabuse repetbende que sun les hommest, mais automoyen du testoupeur legic les femmes temoignaient librement leur barneuroni entreprit de les innchaîner celles mêners Les pères et les matis fortent remans responsables de leur apunission au test, et changes de les phliges aust môtress sà poine d'amende que de prisque d'eller stes églises anglicanes. Cette demilere mesune refreshée par Queensbury, fut combattue per le comte di Alerdeen comme inexecutable, [Une jentestations idexa entre cour. Le : duc d'York; approuvant Queendoury obtintedul roi la révocation du comte d'Aberdaste at fit appinger à sa place le lond Perth, cathalique seh creto qui sembla, dit un historien, avoir pris sà tâche desmontrer: à l'Angleterre ce qu'elle avait à redoutet substitution for the substitution of the subst tombrettees i ging gentilskommes un domestiget de contadiangle, an perent de la ducheses de Moné mouthwet Baillie ; transféré depuis plusieut mois en Brosse a périrent comme complices de la gonjuration n'en est pas un d'entreprenden Le complet disidens Baillien de parler du procès de Baillie Cesaus rageun ami de Russel et de Sidney était presque mourant par l'excès des privations et des manyais, traitemens qu'il avait subis dans sa captivité, lorsqu'on lui

signifia une lettre du roi qui l'accusait d'être l'un des 1684 conjurés de Rye-House, et d'avoir travaillé à soulever 1685, l'Écosse; on lui donnait deux jours pour se purger, par serment, de cette accusation, faute de quoi il devait être tenu pour coupable. Pendant ces deux jours les forces de Baillie continuèrent à baisser; mais lorsque, à l'expiration du terme, les commissaires vintrent recevoir sa réponse, il se refusa énergiquement à toute explication. Il vécut assez pour être donné en spectacle à la population d'Édimbourg, et, jusqu'au dernier soupir, supporta avec une constance égale à celle des martyrs presbytériens des tortures dans lesquelles l'exaltation religieuse ne le soutenait pas.

Baillie fut le dernier de ceux qui périrent pour le complot de Rye-House. Le gouvernement, tout en cherchant à convaincre la nation que les conspirateurs l'avaient mise en grand péril, avait acquis la preuve de leur impuissance. On ne s'était point remué pour eux; beaucoup d'honnêtes gens les avaient même coudamnés. C'est qu'en effet si de certains principes peuvent faire de l'insurrection, toute fois qu'il y a violation des libertés, un généreux devoir, ceux qui se dévouent à le remplir s'exposent trop souvent à compromettre ceux qu'ils veulent servir; et toujours aux yeux de ces derniers c'est un crime de ne pas réussir, si ce n'en est pas un d'entreprendre. Le complot de Rye-House eut ce résultat pour le parti que la journée d'Oxford avait réduit à de ténébreux expédiens. La cour, devenue plus puissante que jamais, traça autour de l'échafaud de Russel et de Sidney un vaste

1684 cercle de complicité, dans lequel tombérent fous ceux 1685. qui lui inspiraient des craintes, Op ne murmura point contre ses vengeances; on ne s'opposa point à ce qu'elle fit d'extra legal en prenant le complot pour prétexte. On ne résista plus lorsqu'elle exigea que les villes et les corporations lui remissent leurs chartes: l'obeissance fut commandée comme une sorte de réponse aux doctrines sur le droit de résistance émises par Russel et Sidney dans feur dernier écrit. Cette, victoire eut pu tourner au pront de Tordre, si le pouvoir n'oût pas voulu retenir les force dinaires que lui donnait la circonstance; mais e tourna du profit de la contre révolutions elle rendit mattre des affaires le due d'Yorkeroeum qui pasapressant autour de lui, semblaient autorises à meture leur système de gouvernement à côte de leurs previsions ar species every and solone states as a species of the species of royauté après avoir renyersé le papisme : désenseurs heureur de la royauté, leur irrésistible aspendant allait maintenant s'employen à consacrer l'erbitiaire

La vigueer dons le dansique, ub squithent aloreq est dans le moment du le auble que avel mairi la décou- par verte de le conju les augles ce sond en le moutrant comme leur un se de de la lamble el rant comme leur un se de de la lamble el rant parti par le conjunction el la lamble el lambl

1881 corde de completite, dans lequel tomberent tous ceux qui les inspiraienq ets Griffe App murmera ponat contre ses vengeauces, on ne s'opposa point à ce mod to mater the transfer the transfer that the pour Le quo d'York, les catholiques et les absolutistes, a la letu "de la Contre-revolution! Rapitire entre le roi ev le parti O'dominate. "More de rollunation phe des establiques, Davetaiment de Macques II her Promesses de Jacques II ; serbilitation des condamnés du complot papiste; vengeances contre les dénonciateurs. — Tentalives du comte d'Argyle contre les dénonciateurs. — Tentalives du comte d'Argyle les du duc de Monmouth. — Le parti catholique forque et du duc de Monmouth. — Le parti catholique forque par effes. - Picientidis au pouvoir absolu, au pozvoir ile il dispensor describits, combettues par la parlement, militar rogation du parlement . Atablissement des troupes perm manepues Conversions au papisme. Décision des juges du banc du roi en saveur du pouvoir dispensațis. - Les papistes elevés aux emplois dans les trois voyaumes. Commission ecclesiastique instituée contre les anglicans! Proces de l'évêque de Londres et de Samuel Johnson Soumission générale: 🚟 Séparation du parti régnant en 🛚 Pentholiques modérée et catholiques exaltés mateines de 180

La vigueur dont le duc d'York avait fast preuve 1684 dans le moment de trouble qui avait suivi la découverte de la conjuration anglo-écossaise, en le montrant comme l'homme de tête de la famille régnante, n'avait pas peu contribué à lui donner cette influence à laquelle la marche naturelle des choses appelait son parti. En ce danger, le roi n'avait pu, comme par le passé, empêcher son frère de se rendre utile, et il avait plutôt triomphé de sa jalousie pour lui que de

1684 son invincible éloignement pour les affaires. Ibaban-1685 donnait maintenant au duc, plus laborieum, plus ferme, plus actif, le soin de gouverner par des moyens dont peut-être il n'était pas faché de lui laisser aussi lodieuk. Toute l'Angleterre remarquait ce changement dans la position relative des deux frères; ou répétait ce mot plein de sens du poète Waller : « En woulsit empêcher le duc de régner à son tour, on est parvenu à le faire régner du vivant même du rond factuc trouvait de son côté une grande satisfaction in étaler aux yeux de ses ennemis sa toute paissance jornide voyait dans les rues de Londres avecum train considérable, tandis que le roi ne sortait qu'avéq une mite peu nombreuse. Ses antichambres étaient encombrées, Ploque le roi trouvaite à peine quelquesucourtisans aves leaghels ik pût s'ehtretenir d'étaitlau lour que s'adrésmient les hommages du lever et du coucheng! présidait au conseil expédiait toutes les affaires, et le roi ne faisait guère que signer les papiers quion du appoint , et dont il demandait rarement le conbeiro, ette convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.convers.c

Titus Oates fut mis en jugement comme ayant damné à une réclusion perpétuelle. Le duc de Beaufort et lord Peterborough intentére de la chiefe de la

même genre à ceux des révélateurs du complot qui 2684 vivaient encore, et les firent emprisonner. En même temps les conversions au papisme commencèrent; elles furent le moyen de faveur recommandé aux courtisans. Le lord irlandais Mac-Carthy, un des officiers papistes que le test anglican avait fait sortir de l'armée, y rentra avec un commandement supérieur; d'autres officiers abjurèrent le protestantisme, et obtihrent de l'avancement. Pendant quelques mois il ne fut bruit à la conc de France que des succès qu'obteshaient des missionnaires catholiques envoyés de toutes parts au secours du parti d'York. Ils correspondaient avec le père Lachaise, naguère compromis par les lettres du jésuite Coleman; ils allaient jusqu'à annoncer que Charles donnerait bientôt à ses peuples l'exemple du retour à l'église romaine. Un jésuite Ignorant; qui avait obtenu de lui une audience, avait pris son badinage sur l'église anglicane pour du penchant au catholicisme; il avait écrit qu'il tenait le roi d'Angleterre, et Louis XIV parlait à Versailles de cette conversion comme d'une chose faites justus Le parti d'York ne se bornait pas à soutenir les prédications des papistes; il travaillait avec ardeur à propager les principes du pouvoir absolu Pendant le cours des procédures contre les conjurés de Rye-House, l'université d'Oxford avait été chargée de rechercher et de condamner dans les publications antérieures au parlement d'Oxford, dans celles qui avaient en quelque célébrité au temps de la révolution, et jusque dans l'Ancien Testament, les maximes

1684 qu'on accusait d'avoir donné naissance à toutes les entreprises contre la royauté. Elle avait déclaré corruptrices, impies, séditieuses, vingt-sept propositions tirées des écrits de Hobbes, Milton, Goodwin, Baxter, Buchanan, Knox, Johnson, et autres écrivains moins connus; quelques-unes étaient des professions de foi républicaines, que très-peu de gens songéaienta soutenir; d'autres n'étaient qu'une timide exposition du principe de la résistance : par exemple, celle-ci; tirée d'un célèbre pamphlet du docteur Johnson : « Les chrétiens ne sont pas obligés à une obéissance « passive, lorsque le prince commande quelque chose « de contraire aux lois du pays. Si les premiers chré-« tiens aimaient mieux mourir que résister, c'est parce « que la religion chrétienne n'était pas établie par les « lois de l'empire. » Et cette autre du livre de Hunton sur la monarchie limitée : « La souveraineté en Angle-« terre réside dans les trois états; savoir, le roi, les « seigneurs et les communes. Le roi a un pouvoir d'un « degré égal à celui des deux chambres. Elles peuvent « le contredire et s'opposer à lui, » Les zélés anglicans de l'université d'Oxford avaient condamné ces maximes, comme conduisant à celles qui avaient dirigé Russel et Sidney; mais les doctrines qu'ils avaient ainsi établies dans l'intérêt commun de leur religion et de la royauté étaient maintenant l'arme des papistes. Les cours de justice, recevant d'eux leurs inspirations, condamnaient comme séditieux des écrits d'un jours dans lesquels on s'élevait contre la mesure qui privait les villes et les corporations de leurs chartes, et contre

la faveur dont jouissaient ouvertement les papistes. Dans le cours de l'année 1684, trente-deux écrivains furent condamnés au pilori pour des réclamations de ce genre, qualifiées de factieuses, d'injurieuses au roi et au duc d'York; quelques-uns avaient seulement demande la convocation d'un parlement, aux termes de la déclaration d'Oxford. La suspension de trois ans, à daquelle la nation avait paru se résigner, était maindu principe de la résistance : par exegenique dans

Le due d'York et les papistes espéraient que le roi ne tiendrait pas sa promesse, et lorsque la question fut agitée dans le conseil, ils prétendirent que la déclaration ne l'obligeait à rien. Mais les whigs n'étaient plus redoutables. Ceux des torys qui n'étaient point papistes commençaient à concevoir des alarmes, et la conduite du duc était à tous égards si peu mesurée, que le roi crut devoir enfin secouer un joug devenu insupportable, et se prononcer contre une politique qui n'était plus la sienne. La mesintelligence entre les deux frères, long-temps couverte par une dissimulation habile, éclata des que l'un ne voulut plus être conduit par l'autre. Ouelques altercations fort vives eurent lieu entre eux. Les paroles du roi transpirerent. On sut que dans une occasion il avait dit au duc e Vous pouvez, si bon vous semble, recoma mencer vos courses sur le continent; quant à «moi, je me sens trop vieux, et veux rester ici; » qu'une autre fois, poussé à bout, il s'était emporté jusqu'à dire : « Il n'y a pas de milieu : il faut que les villes 81 les corporations de leurs chartes, et contre

1684 sollun des deux frères fasse un noyage, et rectand la nomis pour igres aux ciantes que l'années que siere avon simorq, iup sh Designe cetterdivision og futumamifesteeg la som tlevint : le théâtre d'intrigués anystérieuses que cole semps ra Boint encore expliquées like durades Mosts mentle emi après d'affaile des leve-Houseles viris le 10 devoir se retirementaliollands, retribis perstacioni exace malgrecoet elorguement, contratement anna gorrespondance secrèté avec le risi sons père la mintien Angleterre adding durand North attaches Lots drass mais dans un lieus à portés des émissiques de Charles II a Tout conqu'on mutide son voyago dans le temps ; c'est qu'il était revense en Hollandemance toutdelles apparences de la setisfaction; mais mustand on apquitala certituda que Charles avaitado imé ton consentement à un projet qui consistait à visiemblée un parlement, à donner au duca de Mongaquible un commandement important sa exilender ducalitions, of remettre en regueur les lois contre les papietes La duchesso de Bortamouth connensie duchios de Montal camme mbîtresseidu' foi, les ministresi Sunderhindett Halifax servaient ce projet de leur crédit atoba leurs! talons pour l'intrigue. Barillon, que quelques his tarions représentent comme opposé a dautres comme favorable auximtentions du rois et dont la sonduita; toujours double et obseure, ne peut être oblairois par correspondence de la corre chatgé, co semble dans les intérêts du duc d'Yorky eti lles papistes, despromettuerà Charles à militrotulait ne point assembler de parlement, la continuation des

subside qu'il avait touché depuis l'affaire d'Oxford, et qui, promis pour trois ans, était presque entièrement payé. En même temps, pour ramener la duchesse de Portsmouth, on naturalisait en France et l'on dotait d'un apanage brillant son fils le duc de Richemond. Malgré cela, Charles semblait persister dans la résolution de se délivrer des importuintés du duc et des exigences des papistes, lorsque tout à coup il fut saisi d'un mal extraordinaire au milieu des apparences d'une santé brillante; il mourut en quelques jours.

Les évêques anglicans et les prêtres catholiques 1685. l'obsédèrent à ses derniers momens, se disputant comme une sorte de victoire politique l'avantage de le voir mourir dans leur religion. L'impénétrable secret qui entoura le lit du mourant empêcha qu'on sût positivement dans le public qui, des protestans ou des papistes, avait été mieux accueilli. Cependant les papistes se vantèrent hautement de la conversion du roi, tandis que l'événement lui-même fermait la bouche à leurs adversaires. L'ouverture du corps fournit des indices de poison. Un des médecins eut l'imprudence de communiquer ses soupçons, et mourut quelques jours après, déclarant qu'il se croyait victime de sa franchise. L'estomac, celle des parties internes dont on devait le plus redouter l'examen, fut enlevé furtivement. Les papistes et le duc d'York furent accuses. Il suffisait, comme il est toujours arrivé en pareille circonstance, qu'ils eussent un fort grand intérêt à cette mort soudaine de Charles II, pour qu'on la leur attribuât. Tout a déjà été dit sur

1685 M'défiance que doit inspirée cette voix des pultis que Walgaire se plan by centeilir; et s'il y a iniquelque bliteira settet quibn herpaisse pénétrer miliesto vrajsemblable que Jacques da moins ne le connut pas. Quant aux eatholiques, il s'agissait pour ent de rétablir leur religion ou de retomber sous less hornibles Betseuttions quistasient suivirle acomplotamentste; Bhitter a Hair whe seconde fois beaucrifish pour seup-(collettier avecally agretorine anamort adusoper adminia) \* 18th leith faven reette pressante pélipétie. Bi ceite numert Tite haterpelte, elechasard desducreit bich poli iellen fut lent du trage, ils firent ce qu'aupun partinient, hésité Hoffire on mome situation of Triomphers best lavante Insuffer discrete les fésures traille dirigitient un-"Hent it oproper de la consation. Le manipris Mede hautaines dénégations me la détroisalent pisint; "belol'orio observas reormine recommunità l'appuis devenues collectuates qui temoignaient du peu de considérainterested to nouvelle courpour le feu pois Lieutorps ne "The point expects un un lit de parade; qualmantait 11 Taske: D'operation de l'embaumement fattfaite avec le luie 18 die megligende durch wit pendant replusieurs "fourth cortant d'un conduit de lavoir, des partier d'en-"Halles qui n'avaitme pat été replacées. Les funérailles "tufin furent au dessous de ce qui senfaisait algrs pour 4 des simples stords: Leuduc di York, parlacit tians ses "mémoires de be qu'il y ent dinaccontumé dans cette absence des pompes royales, dit que ce que l'on restrancha de la cérémonie! la rendit plus confirme à

l'humilité chrétienne, dont les princes mêmes ne sont 1685 pas dispensés. Le roi avait à peine fermé les yeux, 1686 que ce prince, le moins humble des hommes, sayourait avec délices les hommages des courtisans empressés; on le proclamait dans Londres sous le nom de Jacques II.

Aucune opposition ne se manifesta. Le sentiment qui avait dicté naguère le bill d'exclusion vivait au fond des cœurs; mais un profond découragement l'y retenait. On attendait avec anxiété ce que dirait cet ennemi des libertés publiques et de la religion nationale, maintenant que, la couronne sur la tête, il pouvait dédaigner la feinte; mais en ce rapide changement de situation, un coup-d'œil jeté par Jacques sur la difficulté d'entreprises qu'il avait pu hardiment tenter à l'abri d'un trône occupé par son frère, lui avait fait sentir la nécessité de quelques ménagemens; et, à l'étonnement de toutes les sectes et de tous les partis, il tint au conseil assemblé ce discours:

on m'a fait passer pour un homme entièrement dans les principes du pouvoir arbitraire; c'est une calomnie. Je ferai mes efforts pour conserver le ca gouvernement, tant dans l'église que dans l'état, tel qu'il est établi par les lois. Je sais que les principes de l'église anglicane sont favorables à la monarchie, une et que les membres de cette église se sont toujours montrés bons et fidèles sujets; c'est pourquoi je prendrai toujours soin de la défendre et de la sou-se tenir. Je sais aussi que les lois d'Angleterre sont a suffisantes pour rendre le roi un aussi puissant mo-

coso « narque que je puisse souhaiter de l'être; et comme coso. « je n'ai pas intention de me departir des justes dibits « et prérogatives de la couronne, aussi n'envahilantie « jamais les privilèges des sujets.

Ces paroles devaient sembler douces a la mation. venant d'un souverain qu'elle n'avait pas le pouvoir de rejeter, et qu'elle avait si cruellement offense Cahs l'affaire des papistes et du bill d'exclusion; elle avait besoin de croîre à de telles intentions pour ne pas se livrer à la crainte de vengeances qu'elle sa vall avoir provoquees; il fallan qu'elle se moinrat convamede, pour confirmer le nouveau roi dans les dispositions qu'il voulait bien montrér. Ainsi de tous les points des trois royaumes vinrent des adresses qui, survaille la coutume, exprimatent encore plus de joil quest n'avait d'espérances. Les protestations de devoulement et d'affection étaient des avances sur ce qu'oir desitait que le roi méritat dans la suite, plutot que de laches flatteries. Même quelques adresses, en reliferciant te roi de ses assurances relativement à la religion, ajou-taient : cette religion qui nous est plus chere que la vie; d'autres, parfant des libertes publiques, rappe laient qu'elles étaient garanties par les lois. Tel était alors l'abaissement de l'esprit public, que de si timides observations parurent aux uns très-couragedises; et a d'autres inconvenantes, comme insistant trop forte ment sur des promesses que le roi voulait sincerement tenir. Jacques, à son couronnement, sépéta ces mêmes promesses; il jura de maintenir la constitution et l'eglisc anglicane; mais il prend soin, dans ses memolres,

d'expliquer par quelle restriction mentale il sut, tout 1685 en prêtant cette dernière partie du serment, la rendre 1686. inutile. «Sa Majesté, dit-il, s'engageait ici à soutenir « et à défendre ceux qui professaient cette religion « plutôt que la religion elle-même. On ne pouvait « compter qu'elle se crût obligée en conscience à soug tenir ce qu'en conscience elle jugeait erroné, et en "se servant des expressions qu'elle avait cru devoir adopter, elle ne doutait pas que le monde ne les « comprit dans le sens qu'elle entendait, le seul con-« forme à sa situation. » Des le second dimanche qui suivit la cérémonie du couronnement, Jacques alla publiquement à la messe, et fit partir officiellement un envoyé pour Rome. Il fit répandre dans le même temps deux écrits qu'il prétendait avoir trouvés dans les papiers de son frère, et qui prouvaient que le roi était mort sincèrement convaincu des vérités du catholicisme. On ne crut pas à l'authenticité de ces deux pièces; mais leur publication apprit comment, à l'égard de la religion, le roi entendait tenir sa parole. A la cour, les papistes recevaient toujours l'accueil le plus distingué. Cependant, malgré les préférences éclatautes dont ils étaient l'objet, Jacques ne crut pas devoir les mettre à la tête du gouvernement; il ne leur donna que les charges de sa maison, et maintint dans les offices publics ceux qui les avaient exercés sous le feu roi depuis le parlement d'Oxford. Halifax resta président du conseil, Sunderland secrétaire d'état; Jacques leur épargna jusqu'à l'embarras d'explications qu'ils désiraient lui donner sur leur conduite à son

égard. Le gongte de Rechesten et lord Glarendonvilles deux fils de l'ancien ministro l'ilestènens d'unià montrés sofferied l'autre au sonstillus interiore que s'illes i briene de la commo de animés pour l'églisconglicements mêmo bèla mi ændit jądis montreleur, nèras Opisietoma sacio quiusicade ministration aur laquelle les papiates anticutifi aclas sampler fin minget interior of the contract of Halifax et Sunderland gemme detix, intrigiona quill divi serait, touiours facile d'acheten, et le ronait des de un sile de Clarendon sapables de secretor deuns provinci pas sin density denth, sidh serieve in lakisted harmanand preuves. D'ailleurs tout, dingune situation si flinia, tgat neggszagendententieren en generale devoir à ses sentimens religique de mei point acasher ga fayeur peur les satholiques x et do Les bingérassale passer dans le gouvernevent ided lactouses le generalité de la comme de la com rassent la nationi dang see turedone di papignerible chef de parti devenu rein il semblet trosileire supotat same district state application of the same of the sam limagination l'emportait là bùileinsplaquisse d'aist mieux conseille Reconcilies la lution àvecule vponwoir absolu et le gattyphiqiamet étut à less yeur la that de digne diun grand et pieus moparques Unespéraitique de puissantes habitudes, das répugnantes in vérénéis, des graintes enfore aphiel energiques paid la insersiont amener doucements a cette composition, et qu'alnie qu pourrait faire briller, sut un trône respecté des sirjets et protecteur de la sould religion méritable vodes ithlens politiques, et militaires, qui le distinguentient

Le comte de Marriage est de toid Perth etacut

parmi les princes, et relèveraient la hation dans l'o- 1685 deux fils de l'ancien misgoral b'selqued telà noimig Si l'on en croit les memoires de Jacques, bien que plus jeune de trois années que son frère, il ne s'était jamais cru d'une santé à lui survivre. Ainsi de nonvelles idées lui étaient venues d'un changement de fortune inespéré; ce qu'il avait conseille ou désiré étant duc d'York, il le voulait maintenant d'une manière différente lui qui dans ces derniers temps, s'était si fortement opposé à la convocation d'un pardement, jugeait, comme roi, la mesure indispensable. D'ailleurs, comme sous le dernier règne, il fallait, pour les besoins du gouvernement, avoir recours aux taxes arbitraires, à la représentation nationale ou au patronage de Louis XIV. Or ce que la nation avait le plus hai dans Charles II, c'était cette dépendance de l'dtranger à laquelle il s'était si lachement soums. Jacques affecta dans ses premières relations avec la France une hauteur qui amusa Louis XIV, supplié en secret par Barillon d'avoir pitié des embarras du nouveau roi, et de lui continuer les subventions accordées à Charles II. Louis XIV temporisa, ce qui était la même chose que refuser; Jacques alors soutint ses airs d'indépendance : il annonça la convocation immédiate d'un parlement; mais, suivant la politique qu'il avait conseillée après l'affaire d'Oxford, il crut devoir assembler d'abord le parlement d'Écosse, afin que celui-ci donnât l'exemple de la doscilité; ce qu'il ne manqua pas de faire upitiloq sual

Le comte de Queensbury et le lord Perth étaient

1686 toujours à la tête des affaires dans, ce royaume uet 1886, gouvernaient avec la dureté que la plupart de les prédécesseure depuis quarante ans avaient déclar manenspire au maintien de l'ordre. Il y aveit gependent entre les deux ministres cette différence, que les premier mettait à sun sele royaliste les restrictions dent teut anglisan songeait alors à se gouvrir et que l'autre éthit d'un des plus erdens fauteurs du papisme Laparlement qu'ils dirigeaient marchait platôt avec logimte de Queensbury, comme le fit voir un acte empreint de vives inquiétudes pour la religion anglicane. chiqui parut déplacé à côté de deux autres actes, d'un reconnaissant l'absolu pouvoir du roi dans le gouverstment de l'Etat, l'antre portant de nouvelles peines contre coux qui formeraient des conventigules. Lin, somme, Jacques est à se lount de la conduite du parlement d'Espasse. Il n'espérait pas moins du parlement amplais. Le brigue et la violence n'avaient jamais été. employées pat la cour avec plus d'impudeur et de succès due dans les présentes élections D'après les chartes doublées à la fin du dernier règne en échange deloilles qu'on s'était fait livrer, ce n'était plus le penales mais des corporations qui élisaient, et on avait trouvé moven d'expulser, des corporations, la planarto des hommes capables de quelque vigueur. Dans diverses villes et bourgs où, par suite des épurations, tiles corporations ne fournissaient plus un

nombre d'électeurs sufficient, on faisait voter les offiviers de l'armée ou des gentilshommes d'un dévouement nomu. De la sorte, on eut une chambre basse

dans laquelle, à l'exception d'une quarantaine de 1685 membres, il ne se trouvait que des hommes faibles, 1686. ignorans ou sans conscience, tels que ceux qu'on avait vus, dans les deux premières années de la restauration, livrer avec tant de lacheté et d'imprévoyance les libertes et l'argent du peuple. En une seule chose ces représentans, tout indignes qu'ils étaient de la confiance publique, ne voyaient point comme la cour; ils redoutaient le papisme : ce sentiment était l'unique espoir de la minorité, duement elue malgre toutes les cabales, al mon sebutampni seviv el merq

L'administration conservée par Jacques assistait à ce règne plutôt qu'elle ne le conduisait. La puissance des papistes n'était pas dans la possession de tels ou tels emplois, mais dans l'élévation d'un prince qui n'avait jamais cessé de conspirer avec cux. Les ordres qu'il dictait dans le conseil étaient ceux que les directeurs de sa conscience avaient approuvés : ceux-ci étaient les véritables ministres, toutes les affaires venaient à eux par les ténébreuses voies d'une police qui doublait, surveillait et influençait partout les autorités supérieures et inférieures. L'existence de ce gouvernement secret était révelée par la nature des poursuites faites en ce temps par les tribunaux. Leur principale occupation, depuis l'avénement de Jacques, était de réhabiliter ou venger les papistes, par des sentences contraires à celles dont ils avaient été l'objet sous le dernier règne. Titus Oates, déjà condamné comme ayant calomnié le duc d'York dans quelques-unes de ses dépositions,

1685 fut repris comme faux temoin; Jeffryes, qui en 1678 avait été l'un des avocats du roi employes à faire valoir son temoignage contre les papistes, lit le tapport du nouveau procès, et présenta Cates comme le plus grand imposteur dui eut jamais paru dans aucun pays du monde. Un tribunal ordinale Ctait saisi de l'affaire, mais juges et jurés étalent tranblans ou vendus, et l'arret fut dicte par les papistes. Il ne leur convenait pas qu'Oates fut mis à mort, ce que le mallieureux ent desine peut etre : il fat condamne à être mis au piloit, fouette plusieurs jours de suite et promené par la ville d'une porte à l'ultre, supplice qui devait être renouvele chaque antice, à Tanniversaire de la dénonciation du complot papiete. On espérait que, dévoué à cette longue suffe de cortures, il se retracterait, mais, toujours etoniant, il souffrit et garda son secret. Les deux premiers points, la fustigation fut exercée sur lui avec the telle pal-Barle, que le peuple regarda comme un miracle pet comme une confirmation de la vérité de ses déposi-Stions, qu'il ne fut pas mort sous la main du bourreau. -lia Dangemield, le dénoticrateur de la lisonspiration thi tonneau de farine, condamné aux memes raireimelis, fut tué par un homme du peuple du reveinant du pilori. On mit aussi en jugement le ministre presbyterien Baxter, un de cenx dont l'université "d'Oxford avait récemment condamné les écrits des "uns antérieurs à la restauration; les autres publiés depuis le complot papiste. Baxter fut condanné à une "amende enorme et à la détention perpétuelle. Jeffryes,

dans le cours du procès, l'apostropha ainsi: «Tu es 1686 « un vieil homme, Richard Baxter, et un vieux co« quin; tu as écrit assez de livres pour en charger un « chariot, et chacun de ces livres est plein comme un « œuf de sédition et de trahison. C'aurait été un grand « bonheur que tu eusses été bien fouetté il y a qua« rante ans, pour te faire perdre l'envie d'écrire. Tu « prétends être un prédicateur de l'évangile de paix, « et tu as un pied dans la fossé; il est temps que tu « penses au compte que tu as à rendre. Mais je vois « que tu continueras comme tu as commencé; aussi « j'aurai l'œil sur toi : je sais que tu as un puissant » parti, et j'aperçois bien des confrères qui se tien« nent à tes côtés, mais avec l'aide de Dieu je vous « écraserai tous. »

Il n'était bruit que de poursuites et de condamnations de ce genre. Lorsque le parlement s'assembla, Jacques parla dans la première séance à peu près comme il l'avait fait dans le conseil privé; il s'étendit sur les intérêts du commerce, de manière à prouver qu'il était versé dans ces matières. Il fit assez bien connaître ses intentions, en disant que le meilleur moyen de l'engager à assembler souvent le parlement, était d'en bien user avec lui, et que ceux-là feraient un mauvais calcul, qui croiraient en le tenant serré obtenir plus de lui. Le parlement répondit avec soumission, et parla même de reconnaissance; il vota en quelques heures la continuation au nouveau roi des revenus attachés à la couronne sous le dernier règne, l'annexion à ces revenus de ceux dont le roi

1685 anait jouis commb date d'Youka en touts às peus mark 2,500,000 livres sterling, somme plus que double de celle qui avait été votée par le premier parlement de la restauration. Jacques avait dejà fait luvercible galement la portion de ces revenus habituellement formie par les douapes sous de agmi d'appillate de parlement sanationne cetto anticipatione Quelques réclamations i élevèrent , mais pa futant paségoytées! Diverses pétitions qui dénonçaient les fraides élec torsies fraient écartées : elles s'avhress pient auti, hompares mêmes qui devaient leur élection à ces mosseus tind piste, condan mos en gora surve aprile se releve defiel and in des le début on vit ce qu'il mayait de add temple du parlement : on d'osait espérer qu'iludétens dit la religion. Les périls étaient caun dans desquels eassétait trouvé peu avant la conspiration panistele mais l'édergie par laquelle on s'était sauvé dans ice temps avait conduit aux fautes mômes an ou cappeit alors expier; on se sentait moins de courage ablique aimait à se croire plus de sagesse et d'expériedel. Longue Jacques à peine couronné, avait ardonné da perception illégale des accises, l'exemple de Hampos den avait sité vainement cité; personné pais éthit trouvé qui voubit courie les change diun appoint pour résistance au nom de tous : chacun se mensiones mait dans oesaintévêts privés, ennemisseruels els l'intérêt public quand celui-oi n'est plus segardé comme leur fidèle expression. L'audate des oparl pistes était encouragée par cette fatale incitie? iku proposèvent au parlement un bill qui déclarait in-

juste la condamnation en vertu de laquelle le vi- 1685 comte de Stafford avait été mis à mort en 1680; 1686. l'insulte était grave pour la chambre haute, on his proposait de ffétrir son propre arrêt. Beaucoup de membres y consentirent le bill passa à la pluralité des suffrages. Cependant ceux qui avaient voté contre firent enregistrer une protestation fondée sur ce que le jugement rendu par la chambre haute ne pouvait être invalide par une cour inférieure; sur ce que l'on n'apportait nulle preuve de l'innocence prétendue de lord Stafford; enfin, sur ce que la conspiration papiste, condamnée et poursuivie après de mûres délibérafions, par le feu roi et par quatre parlemens consécutifs, ne pouvait être éludée uniquement par amour pour un seigneur papiste. » Il n'y avait que des hommes placés dans une si haute position sociale qui pussent tenir alors un pareil langage. Des violences insensées pouvaient seules rendre le courage du désespoir à ceux qui tremblaient alors au seul nom de Jeffryes; ces violences furent provoquées par une

Le duc de Monmouth, le comte d'Argyle et les nombreux réfugiés qui s'étaient crus, peu de temps avant la mort de Charles II, au moment de triompher du duc d'York et des papistes, avaient vu toutes leurs espérances ruinées par l'avénement de Jacques." Ils pouvaient à peine compter sur un plus long séjour en Hollande; Jacques allait exiger de son gendre leur éloignement, et le prince d'Orange, actuellement

tentative venue du dehors, et ne tardèrent pas à porperception illégale des accises, l'exampliment ariente

1685 héritier présomptif de la couronne d'Angleterre, 1686, n'avait aucun intérêt à les soutenir; les prétentions du duc de Monmouth devenaient plus que jamais rivales des siennes. La plupart des réfugiés ayant quitté l'Écosse et l'Angleterre dans un temps où le parti whig, malgré ses défaites, conservait encore du courage et des espérances, jugeaient par ces anciennes dispositions de ce que pouvait être encore la haine pour les papistes et la cour; ils crurent qu'il leur suffirait de se présenter avec des armes pour trouver des soldats, et convinrent d'une double descente, l'une dans l'ouest de l'Écosse, l'autre dans l'ouest de l'Angleterre. Le comte d'Argyle partir le premier pour l'Écosse, avec trois petits oque contratte de la chargés d'armes pour cinq mille hommes; les dutielle Monmouth, retenu par des préparatifs un puraphy considérables, partit ensuite. Le secret n'avait parêtré complètement gardé; ainsi quand le comte d'Argule arriva en Écosse, le comte de Perth et le duc de Queensbury, déjà prévenus, avaient eu le temps de faire venir à Édimbourg toute la noblesse des comtés occidentaux et de prendre les mesures capables d'isoler le comte d'Argyle aussitôt après son débarquement. En effet le comte trouva fermées les places dans lesquelles il avait compté s'établir. Quelques milliers de montagnards, ses vassaux, ne le suivirent pas long-temps, voyant les troupes royales, les milices des comtés voisins et les vassaux de quelques grands seigneurs ennemis du comte, marcher contre eux. Quelques amis, forcés de ne point séparer leur

fortune de la sienne, furent pris avec lui. On l'amena à 1685 Edimbourg: il y fut mis à mort, en vertu de la seutence portée contre lui trois ans auparavant.

Le duc de Monmouth, retenu pendant dix-neuf jours par des vents contraires, descendit à Lyme dans le comté de Dorset, lorsque l'entreprise d'Argyle avait eu déjà ce succès. On savait à quelle époque il avait quitté la Hollande, mais on ne s'était pas attendu à le voir paraître de ce côté. La nouvelle de son débarquement produisit à Londres une vive alarme. Sa personne était bien plus redoutable que les forces qui avaient pu le suivre : il prenait le titre de roi, titre sous lequel une grande partie de la population, dans sa haine pour le papisme, était capable de le reconnaître au premier succès, surtout aux lieux où il se présentait. Le duc n'était pas accompagné de cent hommes lorsqu'il toucha le rivage, mais il eut pour s'avancer dans le pays et recruter sur son passage quinze jours, que le roi employa de son côté à faire venir d'Écosse les troupes qui avaient fait avorter l'entreprise d'Argyle et rappeler de Hollande trois régimens anglais et écossais, laissés au service des états depuis la paix de 1678.

Le prince d'Orange offrit de se mettre à la tête de ces régimens, et de venir lui-même combattre le duc de Monmouth. Jacques suspecta avec assez de raison les intentions du prince: il était capable, si les Anglais l'eussent encouragé par leurs dispositions, de prendre pour lui la couronne, après avoir vaincu celui qui venait la disputer à Jacques II. Les trois régimens vin-

1685 rent seuls; mais par les discours que les officiers et les 1686, soldats tinrent sur leur route, le roi jugea qu'il ne devait pas les employer contre le duc, et envoya seulement le peu de troupes dont il avait pu depuis trois ans former l'esprit. Le comte de Feversham; neveu de Turenne, commanda cette petite armée, fit lever les milices, leur donna des officiers papistes, et marcha contre le duc de Monmouth. Celui-ci avait réuni près de six mille hommes, paysans indisciphinés, mais que sa présence rendait capables de grands efforts. Ses manifestes appelaient aux armes tous les anglais amis de la constitution renversée par l'arbitraire, et de la religion protestante prête à succomber sous les coups des papistes; ils ne donnaient au roi que le titre de duc d'York, traitaient son avénement d'usurpation, l'accusaient de tous les crimes attribués aux papistes depuis l'incendie de Londres jusqu'à l'enlèvement des chartes; ils déclaraient que Russel, Sidney, le juge Godefrey, le comte d'Essex et le feu roi lui-même, étaient morts par le fen, le poison et les calomnies des papistes, amis du duc d'York; que c'était pour venger et délivrer le peuple, et non pour des injures personnelles, que les hommes proscrits par le duc et par les papistes avaient pris les armes. Monmouth traversa les villes de Lyme, Axminster, Taunton, Bridgewater, accueilli par le peuple, tandis que les officiers royaux et les magistrats se retiraient. S'il eût donné moins de temps au plaisir d'entendre ces acclamations, et cût marché au-devant du comte de Feversham lorsqu'il avait sur lui

l'avantage du nombre, l'ardeur de ses paysans eût prouvé comme il convenait l'usurpation et les crimes de Jacques: mais il prit trop tard ce parti. Il attaqua de muit les troupes royales à Sedgemoor, croyant les surprendre. Le comte de Feversham avait déjà pu se procurer des intelligences parmi les rebelles; il était donc sur ses gardes. Après quelques heures de combat, l'armée de Monmouth prit la fuite, laissant mille hommes sur le champ de bataille et quinze ceuts prisonniers. Les paysans s'étaient battus avec acharnement, les lieutenans du prince avaient mal fait leur devoir; quelques-uns même l'avaient trahi, comme il parut par leur conduite dans le combat et le pardon qu'ils obtinrent ensuite.

Les papistes avaient eu peur. Ils furent implacas bles dans leurs vengeances; et comme la population, excepté dans les lieux traversés par le due de Monmouth, n'avait montré ni dévouement pour le roi ni empressement pour le duc, ils erurent devoir la punir des secrètes intentions qui percaient dans cette espèce de neutralité. Le duc de Monmouth, dans une fuite aventureuse comme celle du roi son père après Worcester, ayant eu le malheur d'être pris, fut amené à Londres. Il employa tout ce que ses relations à la cour et d'augustes parentés lui laissaient de crédit; après une guerre déclarée avec tant de haine, pour obtenir que Jacques l'admît en sa présences Jacques le vecut; il voulait seulement le voir à ses genoux? l'entendre rétracter ses accusations, savoir s'il avait des complices incomius, et tirer de lai la déclarav

1685 tion écrite que c'était faussement et traitreusement 1686, qu'il avait soutenu l'existence d'un mariage secret entre sa mere et le feu roi. Monmouth accorda tout pour obtenir la vie; il la demanda avec larmes. Jeune encore, il l'aimait; il l'avait connue brillante d'illusions. animée par les plaisirs d'une cour voluptueuse; il espérait encore de beaux jours; son rang, sa fortune, ses talens, les graces de son esprit et de sa personne, les lui promettaient; il eut fait oublier au prix de quelles lachetes il les avait obtenus. La captivité même, la honte d'un pardon reçu de son mortel ennemi. lui semblaient préférables aux doutes affreux de l'anéantissement. Jacques l'écouta long-temps, méprisa cette faiblesse que d'autres eussent trouvée touchante, et refusa la grace, content qu'elle eut été de la sorte imploree. Le duc retrouva pour mourir le courage de l'indignation, et, malgre les obsessions de quelques eveques courtisans, ne voulut montrer sur l'echafaud d'autre regret que celui d'avoir exposé de braves gens à mourir inutilement pour sa cause, la cause de la liberte et de la religion protestante.

On avait amene aussi à Londres, pour etre înterroges par le roi, un gentillionine écossais nommé Cochrane et un presbytérien anglais nomme Ayloff, pris l'un et l'autre avec le comte d'Argyle. Les aveux de Cochrane et les sommes énormes données par sa famille à des prêtres en crédit à la cour lui sauverent la vie. Ayloff étant venu en la présence de Jacques, celui-ci l'engagea à déclarer ce qu'il savait des relations des whigs du royaume avec les conjurés du de-

262

hors. « Vous n'ignorez pas, ajouta-t-il, que votre 1685 pardon est en mon pouvoir; songez à le mériter.— 1686. Cela, sire, repartit Ayloff, est en votre pouvoir, mais n'est pas dans votre nature. » Ayloff fut exécuté.

Rumbald, également pris avec le comte d'Argyle et reconnu pour un des conjurés de Rye-House, nia que le projet d'assassiner le feu roi et le duc d'York eût jamais été discuté d'une manière sérieuse; il ajouta « qu'il n'avait point de haine pour la royauté, mais qu'il n'avait jamais pu croire que Dieu cût créé l'espèce humaine une selle sur le dos et le mors à la bouche, avec quelques hommes bottés et éperonnés pour la galoper sans ménagement, » Rumbald fut pendu à Edimbourg.

Le lord Grey, qui avait commandé la cavalerie du duc de Monmouth à Sedgemoor, obtint sa grace. On la regarda comme le prix de sa conduite pendant l'action. Hampden, qui avait trempé avec le lord Grey dans la conjuration de Rye-House, fut épargné; ce dont il eut plus tard si grande honte, qu'il se donna la mort. La mise en jugement de quelques autres per-

Mais il n'y eut ni sursis, ni clémence pour les habitans des comtés de l'ouest. Jeffryes, élevé depuis peu à la pairie, fut envoyé avec une commission discrétionnaire à la recherche des coupables. Il arriva furicux, assisté de quatre justiciers impitoyables comme lui, et d'un corps de troupes sous les ordres d'un féroce soldat nommé Kirk. Ce dernier se chargea des rebelles pris les armes à la main; pour eux il n'y avait

pagrae komes de princel Kippidennier a seo baixen By Edigital the control of the contr Ju stramman and a faith captures the captures was the capture of t avaitavide किया में कि कि कि समितिक समितिक के समितिक के Excuration of abolitables to Res. Jettyes of fasta vigner ther par treditainer les gens soup contres d'avour da vorisé Wieblikow. Apres quelques injures bruebes, filècuen sait : « Juisais tone; "parguez-mon Tennul de vous con." vanicres confesses true vous etes coupables, cest là Where sente lessource, a rest time woonsent new worker artarène pe plus souvent sennyes pendal chaesente en artarène Siprérétaux tenue de mainte de la little de abers demondes berighten in his shilling he Alex, in proper the rectified the series of Terreurs to les Bourreaux trum Blaitenten 189 obeniente. Leurs brouble donna lieu souvent a d'anteuse sons prisely des hommes dont la grace avait ete defletee l la complement, prisar hasard. Crement la sinvant Petropes de petits inconveniens au prix d'une procure et's frompte fusice. La proscription wattengritt pas drobident substitute के भेडर हो ते हिए अपि देश के प्राप्त के भेडर हो है है कि - HOOV CHE OF SEE SHADE WHERE THE THE PRINCE WILL SEE SHADE WILLIAM TO THE WAR THE THE THE PRINCE OF 'Milians ragnity perireth town me tears to maphoes! Deals femmes Airent de conomiste: Pulle exactine vielle et charitable and baptiste, fort conflue a Londres par les विद्यात के अधिक विद्यात के जिल्ला के अधिक विद्यात के प्रति विद्यात के प्रति विद्यात के अधिक विद्यात के अधिक व recevalent d'elle; ene nut brince vive. L'antre était affe dame nobbe, veuve d'un regicle, lord Liste, usussité en Hollande par des Irlandais catholiques, la prettière

année de la restauration. Elle était aussi condamnée 1685 au feu; le roi voulut bien commuer cette sentence 1686. du lord grand-juge en une autre plus douce; lady Lisle eut seulement la tête tranchée Cornish, qui avait été shériff de Londres l'année de la conspiration papiste, et qui avait eu le malheur de se faire remarquer dans cette trop fameuse affaire, fut pendu et coupé par quartiers, sans autre raison que la circonstance qui permettait de se venger de lui.

Le roi connut toutes ces barbaries, il les racontait aux ambassadeurs étrangers avec l'inconcevable prétention de leur faire partager, dans de tels récits, l'intérêt qu'y trouvait sa haine satisfaite; il se plaisait à leur donner des nouvelles de ce qu'il appelait la campagne de Jeffryes. Il prétend, dans ses mémoires, que plusieurs des violences qui excitèrent le plus l'indignation vinrent trop tard à sa connaissance, et que les rebelles furent châtiés avec clémence partout où il put veiller lui-même; mais le mot même de clémence, sous la plume comme dans la bouche de Jacques, fait frémir quand on sait qu'il croyait tenir de Dieu le droit de sacrifier à sa sûreté tous les ennemis de son pouvoir, ce que le long parlement lui-même, au plus fort des dangers courus par la révolution, ne s'était point cru permis. Aussi n'est-ce point à la révolution, ni même à la tyrannie de Laud et Strafford, qu'il faut demander quelque chose de comparable à ces saturnales d'une cour bigote et sanguinaire; il faut remonter jusqu'au règne de la reine Marie, et peut-être à celui de Henri VIII; encore n'y trouverait on pas un

1685, Inffryen migeautiparmipsthordi, terefete Hufbate 1884 168 chanceling commet beifur des tardes energiaten com Ce fut elle qui regissiv les essintes poeres de satsquiserer -En-apsongantide idébasqueraditédemmunifibuit alle parlement, Jacques l'avait proregés d'adut à novemen -shinkili endificoquise uv describito de licond ties pan les idenis chambres dan de que Etatu arrive dans le second parlement de la restauration se repreduisaita fide lessient i danis log luisent i fra est lifte foolle de lacktonic, edichiproduncus et alex protestations estiviles. ligion anglicano et de na pointe la ligion anglicano et de la ligion e also Parson Plandes Sas Valentinois in a set in the figure of the set of the the amount refine de republicar le monte de la company de Staffondq malguéda contradiction birere los rofts effects poursuites permises contre Titas Oites de Danger field k etansi quasil'on avait tonjuirs voi dans Rustun. stances précédeutes pules pouveire politique de la fille de la same de la compensa del compensa de la compensa de la compensa del compensa de la compensa del compensa de la compensa de la compensa della compensa dell began been seed of the water of the series despup vetsomentide la religion nationale, carrivalt cheffetie tenvilon ches 919 qu'illes siever el grand'h instince el se montion Ecoses, der sought cour, prehabit presette Hest danigeris qui inemapatent la conforme, presenta na parque lemint incibill destrict a gurantiff in personale did roup ot designant a cet offer tous les actes duistinatelle a l'avenue considérés comme étimes de lese malestes lesquels actes disait ce bill, seraient tous reclares trahisopysoit que pimprimerie; la bredication, 14019 turn ou des discours méchans et deliberes, servissend à sles quanifester : Une disposition particulière pre voyait implicitement les attaques faites contre la rel 1685 ligion du roi, et qui retomberaient sur sa personne. 1686. Ce fut elle qui remua les esprits, résignés d'ailleurs sur ce qui menaçait la presse et les chaires protestantes; elle était ainsi conque et les chaires protestantes; elle était ainsi conque et les chaires protestantes.

« Toutes personnes qui seront légalement con« vaincues d'avoir méchamment et délibérément, par
« la voie de l'imprimerie, de la prédication ou de tout
« autre discours, exprimé, publié, proféré ou énoncé
« aucunes paroles, maximes ou autre chose tendant
« à soulever le peuple, et à lui inspirer de la haine
« ou de la malveillance contre le gouvernement ou
« la personne de Sa Majesté, seront et sont dès ce
« moment rendues incapables d'obtenir aucun avan« cement, de posséder et d'exercer aucune place ou
« office ecclésiastique, civil ou militaire, non plus
« qu'aucun emploi dans l'église et dans l'état. »

Un célèbre jurisconsulte, Maynard, démontra combien il serait facile, en suivant à la lettre cette disposition, de faire sortir des emplois et de chasser des temples ceux qui, fidèles à la religion anglicane, se permettraient la moindre attaque contre la religion professée par le roi; car on ne manquerait pas de dire que ces attaques avaient pour but d'exciter la désaffection contre sa personne. La chambre des communes ajouta donc au bill cette clause restrictive, savoir que l'esprit et la lettre du présent acte ne seraient point violés par toute personne qui, au moyen de la presse, de la prédication ou de tout autre discours, défendrait et soutiendrait la doctrine, la discipline,

lamite et le la gruyen ennati de l'aglisa englicane 1600. Bandelen anglicana statemanis a l'abride sattaintes du bill attents for appropriates protestaticy restricted enpoyen; patison be no lesseprésentate dans la l'hambiet et les anglicans n'esquant presonant assen seprit com reprepolat se souvenir qué contre le papisma la cease se firemedial tiere concentration established all section of the s ah gitasarabeak tiviusi interinggang platasarabeaks ellimids tabuntale yeupidedternitre particular administration rein reparette et le fortifier permite imps, leudanwier wegne, l'opposition anglicane propara bastace declarmations de guine des tests qui donne rana lauabequitaines alignes alles in the property and the second and the la cabalo, La critopatence avait partico do Jacques ill Sampleyer control Monmouth grand nombraid softe cians papistes i jusqu'alors éleignés de l'irmén conais, le danger passémon prévoyait les rédemations this anchicans!: sans doute ils demandernient de técution ribourieuse des lois sur le test, et voudraient sobliges lorrel à serpriver des services d'hammes qu'il lubimi partititith conserver atès de lui En sonscipiente les pur deut den de la companie de la co dup politicistatul de méening est acque l'assistit eties, est isoidha ade treprolusaean a vun ear Ingildo diolana chellarinée p mais sous la semployée leivils! les mistel tres gles membres de la chambre hauts des sofficieis de la consonne, à déclarer que la religioth du soi obusaprakaom una kariakatika kemiskabi saguando plus sanglant affront; que la parole ideanée par de rois à sons avénument étaits une simeilleure garantie

pour la religion anglicane que tous les sermens i685 prêtes par d'autres que lui. Quelques ambitieux se 1686. laissèrent aller à ces représentations; le roi avait déclaré qu'il ne voulait plus être servi à l'avenir que par des gens qui ne crussent pas avoir besoin des tests pour se fier à lui, et des conversions éclatantes se firent dans les rangs élevés de l'armée, de la magistrature et de l'administration. Mais les basofficiers, les employés subalternes, les magistrats inférieurs, qui n'avaient point de plus hautes faveurs à attendre que la conservation de leurs places, ne voulurent entendre à aucune concession; ils sentaient que les tests une fois supprimés, on les chasserait eux, pour élever les papistes; et leurs croyances, aussi bien que la crainte du mépris qui s'attachait aux conversions intéressées, les rendaient inaccessibles aux séductions comme à la crainte. Parmi ceux qui refusaient de souscrire à l'abolition des tests et dont la position élevée pouvait enhardir le commun des employés civils et militaires, le roi voulut faire des exemples. Le marquis d'Halifax, président du conseil, passait pour opposé à la mesure que sollicitaient les jésuites; Jacques le fit venir, et le somma de se prononcer nettement. Halifax dit sans hésiter qu'il ne donnerait jamais les mains à l'abolition des tests, parce que la tranquillité du pays, c'est-à-dire sa confiance, et les intérêts mêmes du roi commandaient, selon lui, leur maintien. Jacques lui déclara pour lors qu'il n'eût plus à se considérer comme président du conseil, que son service ne pou-

1665 vait o accommoder de ministrea qui anni fussent amà 1602 moitié de son avis. Halifax fut remplacé mai Sundan land a qui conserva dependent l'emploi de secrétaire protectorat; les Irlandais de race, tous catholiades en Les duci de Queensbury sombande le sucme ma nière en disgrace et fut reppek d'Écose Le coute de Perthe quispartingent alunc duis lenges vernencete de likeasse montatui depuis langutamps dissait pous lêtre per ves thement principal declare publiquement and respectively version, etresta sculà da tête des délaires du regimmen Lemanquis d'Halifag et le duc da Que cusbury avaient sté endapuis l'affairend Oxford L'ann man ganconduite dauble, l'autre je par claticos persécutions dessérance hytériens, lichjetalve méppitoets de da ktine det deug sintings pilanel leur falluto pour recouvrende fareur publique, que protesters pan le sattifice debleurs enb plois, contre les intentions du parti lémite lo le réna-Altique tétait etandive comais dute incuvérchem agène percentante in the contains and a conference of the contains and conta esisti coupable ide la isyrapnie point l'i voi printipuyée psombieg quendautres ll'étaient, pessendavoirseximose, medianulisme, obtainlibiter-saifa, bubmy oib bubmy dres dévoutments nomes interappelé commenquations des stratoristic de la contratorio del contratorio del contratorio de la contratorio de paliulation protestante yestest plus ordoutible quale deursio piarca o du con i prosence de una population cathat lique biausoup plus nombreuse encore, animos des haines patriotivies et religiouses qui avaient oppoduit l'insumpetion de 164 melle vivait dans un continuel danger. Tant que la religion protestante la avait pas été

manifestement attaquée en Angleterre, le gouverne- 1685 ment d'Irlande n'avait eu d'autres instructions que 1686. celles transmises à la restauration par le régime du protectorat; les Irlandais de race, tous catholiques, avaient été sévèrement retenus dans les limites du territoire où Cromwell les avait confinés; les descendans des colons violemment établis dans le pays depuis deux siècles, et les fils de ceux que la révolution y avait pourvus des grands terrains et des riches habitations enlevés aux catholiques et aux partisans du roi, avaient été constamment protégés dans leurs intérêts de propriétaires. Tout ce que Jacques, dans les dernières années du règne de son frère avait pu faire pour la population catholique, s'était réduit à attirer en Angleterre et à employer dans l'armée les fils des grandes familles; maître aujourd'hui, il voyait une révolution à faire, la même que les insurgés de 1641 avaient tentée en massacrant quarante mille protestans anglais. Il voulait tirer la race catholique irlandaise de l'abaissement; recruter l'armée anglaise parmi cette jeunesse, qui pullulait dans l'ignorance, le fanatisme et la misère; se faire là vous les ordres d'officiers papistes, une armée toute nationale, réserve puissante qu'il trouverait un jour si les Anglais se montraient moins dociles : alors il chasserait d'Irlande les propriétaires qui tenaient leur droit de Cromwell, qui formaient dans les grandes villes une bourgeoisie entichée, comme celle d'Angleterre, des idées de liberté politique, ennemie bien plus violente encore du papisme, norgiler al nup tuel regnati

1685 20 Le duc d'Ormond fut remplacé par Clavenden fils du chancelier et beau-frère de Jacques : on abdéjà die par quelles raisons le roi croyait pouvoir compter sur lui. Cependant il ne le mit pas au fait de ses projets, il se servit plutôt de lui pour les couvrir, car, l'attachement de Clarendon à la religion anglicane étant connu? sa nomination devait rassurer les protestans d'Irlande, et leur sécurité importait jusqu'ici. L'homme charge de préparer la révolution papiste en Irlande, et d'organiser des troupes pour venir, quand il serait temps, au secours de Jacques en Angleterre, fut un officier papiste nommé Talbot, créé par Jacques due de Tyrconnel. Cétait un homme d'une capadité et d'une vigueur de caractère qui le rendaient propre à faire réussir tout ce qu'il y avait d'exécutable dans les plans de la faction régnante; mais il alla trop vite sie dans les intentions de Jacques, la marche du partit catholique dans les trois royaumes devait être mis les jésuites, directeurs de la conièrenço principal de la conière de la

Quelques semaines avant la convocation du parle ment, prorogé jusqu'au o de novembre ret au milien! des inquiétudes données aux protestans anglais par les empiètemens du parti catholique depuis l'avénements de Jacques, on vit arriver dans les ports d'Angleterre une multitude de familles qui fuyaient la France et venaient demander asile L'édit des Nantes venait d'être révoqué. Les réfugiés, en débarquant, faisaient de lamentables récits de la persécution à laquelle ils venaient déchapper la Les provinces du midi de la France étaient en ce moment le théâtre d'horreurs aux

quelles le pays n'était plus habitué depuis la fin des 1685 guerres de religion. Les paisibles campagnes, les villes 1686. industrieuses du Languedoc, du Dauphiné, de la Provence, du Béarn, étaient dévastées par des troupes régulières aux ordres des prêtres et des courtisans du grand roi. Les maisons des protestans étaient pillées et brûlées; l'entrée des villes et les grands chemins étaient couverts des cadavres de ceux qui avaient péri de la main des soldats, et qui, morts dans l'impénil tence, devaient être privés de sépulture. Les couvens transformés en prisons étaient encombrés de femmes et de jeunes filles, que la higoterie s'ingéniait à torturei pour les convertir; la faim, les fustigations, la souffrance des cachots, arrachaient d'elles ce que l'évilles ce que l'évil loquence des prédicateurs catholiques n'avait point obtenu. Les réfugiés, à mesure qu'ils arrivaient, ajoutaient aux premiers récits des particularités de plus en plus odieuses, et de tous ces maux ils accusaient les jésuites, directeurs de la conscience de Louis XIV On accueillit ces protestans étrangers avec un douloureux empressement. On se souvenait des horreurs toutes pareilles auxquelles les mêmes persécuteurs avaient tout récemment divré l'onest de l'Angleterre Il était permis de témoigner de l'intérêt aux proscrits, de les vêtir , de les loger, de faire pour eux des quêtes publiques; car Jacques, moins sûr de ses moyens dans le grand œuvre qu'il méditait, et que venait d'accomplir Louis XIV, avait cru devoir blamer hautement comme anti-chrétienne et impolitique la révocation France étaient en ce moment lethéasantes de l'édit de Nantes Soultes le moment le l'édit de Nantes soultes le l'édit de Nantes soultes le moment en ce moment le l'édit de Nantes soultes le moment en ce moment en ce l'édit de Nantes soultes le moment en ce moment en



. 2695 aqmLe parlement s'arrenit) et Jacques hui prélujuinei: 1686, 19: Après: l'oragez qui semblait fondre sur mous du inoment de notes séparation pie me réjutis de me remetrouver avec wous en pleins paix Leurus Dien, « dont la bénédiction a sinvite réprime cette rébel-\* lion Mais en:songeant au petit numbre de ceux qui rala communicarenty tet au temps quills out pui it sonbertoniri chacuma j'espèresa pera convaincurque la unishliga ne suffit i pasoent de telles: secuitorispetuqui un andon corps de troupes permanent estabien elisciphiné insperit seul mous défendre contre étux agait, estite du andedans, soit du dehorsy seraient disposéssiffaces inmoquister. Ma solicitude pour le repoiset le transpilck litté de mee sujets, aussi bien que pour liveurelé du « gouvernement u m'au donc fait juger brievestaire de es porter les avorpes permanentes du nombre solo je ligilestai porties. Jeide devais à l'honneur parsorblen a ligitalisate de la mation de la mation de la mation de la matie de la mation de la matie naisomistraturementi de nos voisier de semestrativée mempesco sana defenso à de si miserables tentan ves. - ... Je: compte dobe ; que nous consentincia inve despitetin sentient ions surcrost de dépenses que béclaties celte ob augmentation nécessaire des forces da la valintes d'ûc on personne ne se formalise de voir dans testes de la meter de la maria del maria de la maria del maria de la maria della maria della maria della maria della dell sh quedques officiers niayant pas remplé les formalités a requises par les tests; la plupare deatte entitiele -a sont connus; ils m'ont servi en plusieurs ectasions, a etaleur conduite mai toujours prouvella lovalte le a leurs principes o je les juge donc propres à être eme ployés sous mes ordres, et vous déclare franchement

qu'après avoir profité de leurs services en un temps 1685 side besoin et de danger, je ne veux pas les exposer vess. - a à un affront, ni m'exposer moi-même à être privé " de leurs secours, dans le cas où une autre rébellion - me les rendrait nécessaires, nonsible de la land » inp « Je crains que certains hommes ne forment la soruelle espérance de voir cette circonstance faire - a naître entre nous quelques différends; mais quand vous considérerez les avantages que nous avons deor puis peu refirés de la bonne intelligence qui a régné entre nous, et les bons effets qu'elle a produits sur -« nos affaires du dehors, yous ne me donnerez pas which d'appréhender qu'aucune division vienne tronak hler notre union, ni que vien puisse ébranler la si constance de votre loyauté à mon égardo sovue » of La nation et le parlement attendaient Jacques à ce discours; c'était précisément sur les deux points qu'il lui plaisait de mettre hors de toute discussion, l'atilité d'une armée permanente et la dispense des tests, que se préparaient les réclamations. L'armée était maintenant de quatorze mille hommes; elle n'avait jamais été sous le dernier règne que de six à sept mille. On s'était tu d'abord sur cette augmentation, à cause de la circonstance qui lui servait de prétexte con ne s'était point opposé non plus à ce qu'au moment du danger des commissions fussent données aux papistes. Mais il n'y avait plus de rebelles : on ne voulait pas que les troupes levées pour les combattre restassent sur pied; on ne voulait pas surtout qu'elles fussent maintenues avec les irrégularités qu'une organisation

1685 faite à la hâte avait furtivement introduites. Les deux 1686 chambres hésitèrent quelques jours à passer de la soumission qu'elles avaient jusque-là montrée à une résistance dont Jacques voulait, pour ainsi dire, leur faire honte; mais il fallait se prononcer ioi, ou se résigner à un éternel silence, et le malheur des protestans français parlait plus haut que toutes les considérations de prudence.

La question fut d'abord, dans la chambre haute, si l'on répondrait au discours du trône par les remer,... ciemens d'usage. Le duc de Devonshire dit qu'il fallait remercier le roi de s'être expliqué sans détour, et de les avoir avertis de ce qu'ils devaient attendre de son gouvernement. Ce mot si hardi compromettait la chambre, si elle se fût abstenue de répondre, une adresse fut donc votée; mais, quelques jours après, le discours du trône fut repris en considération article par article. Les partisans de la cour prétendirent que cet examen était inconvenant après une adresse qui avait suffisamment exprime l'opinion de la chambre. Leurs adversaires repondirent qu'ils n'avaient consenti à l'envoi de l'adresse que comme à une simple formalité, et qu'ils allaient montrer maintenant qu'ils n'étaient pas disposés à laisser enfreindre les lois, L'évêque de Londres déclara qu'au nom de tous les pairs ecclésiastiques il protestait contre la violation des tests, que sans eux il ne voyait plus de liberté ni de garantie qui pût tenir contre les mauvais desseins des catholiques. Les lords temporels Mordaunt, Nottingham et Halifax parlèrent dans le même sens avec

plus de force. Le chancelier Jeffryes voulut les interrompre par quelques-unes de ces insolentes apostrophes qui lui étaient permises ailleurs; mais on lui apprit à respecter un lieu que souillait assez sa présence, et, n'osant plus invectiver, il ne sut plus que dire.

1685 1686.

Dans la chambre des communes, le débat fut plus approfondi et plus animé. Le secrétaire d'état Middleton, après avoir commenté longuement le discours du roi, demanda, non-seulement qu'on y répondît par une adresse reconnaissante, mais qu'on s'occupat aussitôt du subside que l'augmentation des troupes rendait nécessaire; il parut espérer que, quant à l'augmentation en elle-même, et aux emplois donnés à des officiers catholiques, la chambre s'en rapporterait à ce qu'avait pensé le roi, «grand militaire, dit-il, au-» tant que grand prince. » Beaucoup de membres répondirent aussitôt par des exclamations qui peignaient l'indignation et la surprise. Des hommes opposés jusque-là de sentimens s'élevèrent avec une égale énergie contre l'abolition des tests; des remontrances plus calmes suivirent : dans une imposante discussion. l'illustre voix de Seymour fut encore entendue; des voix inconnues jusque-là furent couvertes d'applaudissemens, parlant pour la première fois le langage de la liberté. On dit que ce n'était pas une vaine prévoyance que celle qui naguère avait montré les dangers auxquels la religion serait exposée si un roi papiste montait sur le trône; qu'un roi papiste entraînait avec lui une armée papiste, qu'on allait la voir bientôt organisée, tandis que de belles paroles, comme

celles du roi à son avenement, tromperaient les esprits; que, pour reconnaître quels attentats étaient médités, il n'y avait déjà qu'à rapprocher le dernier discours de la couronne de celui qui avait gagné la confiance du premier parlement et determine la chambre à voter un revenu énorme, qui ne suffisait pas encore, et à passer condamnation sur des transgressions pareilles à celles qui avaient precipite le trône dans l'abime de la révolution. D'autres representerent que c'était faire outrage aux sentimens de la pation que de déclarer sa milice incapable de défendre la couronne et le territoire; que c'était à son zele que la prompte dispersion des rébelles était due; qu'il valait mieux payer double à des gens dont on ne craignait rien que moitie à des gens duil faudrait toujours redicties.

Quand on vint à conclure, il fallut reconnaître que Quand on vint à conclure, il fallut reconnaître que settin a soulle de membres, l'enthousiasme d'un grand nombre de membres, agreable à la majorité, n'avait pas detruit en elle rette fatale idée, que ce serait un grand malheur de trop mécontenter le roi. Diverses conciliations furent proposees: celle qui reunit le plus grand nombre de voix nonsistait à voter les sommes demandées par le roi, mais à les accorder pour que la milice fut rendue plus utile, et non pour que l'on augmentat l'armée, puis a ajouler au bill une requête pour prier le roi de ne plus employer d'officiers papistes. Quelques personnes destraient qu'on specifiat une exception en laveur des officiers papistes qui auraient rendu au roi des ser-

vices signalés; mais la requête passa sans cette addition, qui l'eût rendue tout-à-fait inutile. Elle était ainsi concue:

686

« Nous rendons en premier lieu, comme nous le « devons à Votre Majesté, des remerciemens pour les « grands soins que vous avez apportés à réprimer la « dernière rébellion, qui menaçait de renverser le « gouvernement de l'église et de l'état, et d'extirper « notre religion établie par les lois, chose à nos yeux « la plus précieuse du monde, et que Votre Majesté « a daigné nous assurer à plusieurs reprises vouloir « défendre et maintenir, ce qui sera pour nos cœurs « un sujet éternel de reconnaissance.

« Nous demandons ensuite qu'il nous soit permis « d'informer Votre Majesté que nous avons, avec tout « le respect qui est en nous, pris en considération le « discours qu'elle nous a adressé; et quant à la partie « de ce discours relative aux officiers employés dans « l'armée sans avoir rempli les conditions requises « par l'acte du parlement de la vingt-troisième année « du dernier règne, intitulé acte pour prévenir les « dangers à craindre de la part des récusans papistes, « nous nous croyons obligés par devoir à représenter « que la loi a déclaré ces sortes d'officiers inhabiles « aux emplois qu'ils occupent, et que cette incapacité « ne peut être levée que par un acte du parlement.

« Ainsi donc, par un effet de la grande vénération « que nous devons à Votre Majesté, à laquelle il a plu « de rappeler les services que lui ont rendus les officiers « papistes, nous préparons un bill par lequel les deux

1665 «chambres les relèveront des peines qu'ils ont-onqui-1686, girues pour avoir accepté des emplois ; et comme les y « continuer maintenant serait les dispenser sans acte « du parlement de l'exécution de la loi du test; chese « de la plus grande importance pour les droits des a sujets de Votre Majesté, et relativement à toutes des « lois faites pour la sûreté de leur religion (nous supaplions Motre Majesté qu'il vons plaise de donnen vos « ordres à cet égard, afin qu'il ne reste ni crainte, Knitméfiance dans nos cours. La confut autont a

En recevant cette adresae, Jacques sa plaignit avec emportement de la chambre. Les précautions du langage parlementaire. Les assurances de dévouement let de respect ne servaient qu'à mieux faire ressortin l'audace des réglamations. : Ces remerciemens au sujet de la religion anglicane, sauvée, disait-ou, parpla rictours remportée sur les rebelles, semblaient une dérision. Cette promesse de pardon aux officiens papistes qui avaient accepté des emplois, était union, sultant défi porté au souverain, qui s'était plus manter leurs services, qui déclarait vouloir leur continuer sa configures et ses honnes graces. C'était une véritable injonction que cette prière de renvoyer descofficiers papiates comme repoussés par la loi des tests, loi que le parlement, disait-on, pouvait seul révoquer, et qu'il voulait maintenir comme indispensable à la tranquillité du royaume. Jacques répondit par une adresse dans laquelle la colère était encore tempérée par quelque fausseté:

« Je ne m'attendais pas, disait-il, à une telle requête,

« après avoir récemment mis sous les yeux du par« lement les avantages qu'avait produits en peu de 1686.
« temps la bonne intelligence entre nous, et vous avoir
« avertis de prendre garde que des craintes et des « soupçons ne vinssent la troubler. J'avais lieu d'es« pérer que la réputation que Dieu a daigné m'ac« corder dans le monde aurait affermi votre coufiance « dans ma personne et dans mes paroles. Mais quelle « que soit votre conduite, je n'en demeurerai pas « moins fidèle à toutes les promesses que je vous ai « faites en ce discours et en tous les autres. »

La chambre, ayant entendu la lecture de cette adresse, montra quelque trouble. Jacques avait touché la corde sensible chez le grand nombre en donnant à prévoir les conséquences d'une rupture. On eut voulu qu'au lieu de confondre son dernier discours avec ceux qui se trouvaient par lui contredits d'une manière si alarmante, il fut revenu à ses premières promesses; toutes vagues qu'elles étaient, elles eussent satisfait encore. Un député, nommé Cook, ayant tout à coup rompu le silence, et dit avec feu : « j'espère que nous sommes Anglais et que nous ne souffrirons pas de menaces! « les partisans de la cour se récrierent, comme si cette exclamation eût été offensante pour le roi. Ceux qui avaient voté la requête, craiguant de paraître désirer plus qu'ils n'avaient demandé, jugèrent convenable d'exiger de Cook des excuses, et, sur son refus, l'envoyèrent à la Tour. Cétait assez pour la chambre de se restreindre dans la défense des tests. Chaque jour voyait des membres,

1685, considérés jusque là consmonén dus sus pouvain quemirq 1680, se rallien à ce système d'apposition qui l'sons de deire nier-règne, avait dojà vainotiles papisted Hummote cottume celui de Cookpoautrementi accioilli dell'actt arrêtés, et rejetés dans da crainte des rences comming pan les parlemens de l'enclusion L'esprit/public i at de tentif à coutui se passait dans le parlements au riden valt an apprenant des conversions incepérées net sélic forçait de les encourager. Les mêmes pétitions siui el lors de la ognyocation du parlemente s'étaient plaintes inutilement des frances ofte des sublences relectorales in etaient maintenant prises en considération é dans deu chambre. Les signataires de ces pétitions stublisients que malgré les intégalarités dont li le avaitation d'ad bond devoired plaindre, ils reconnaissaient pour baris! et loyant députés tous enux qui sétaient plonducent pour le maintien des tests, qu'ils les réclinaient en rela de dissolution de la chambre. Les plaintes des pétin tionnaires no tombaient dong plus que sur les députés qui avaient voté contre la requête, et la fantionové » gnante allait voir le parlement et la nation encore » una foit réconciliés, ou plutôt revenus ansemble d'esp.» « tholiques romasnioved anymage true lab iduo entel "Jacques était décidé à renyoyer le parlement aus-» sitôt qu'il se sentirait incapable de le maîtriser ; mais: il avait si fort à cour d'obtenir de lui l'abolition des. tests, et il était si persuadé que la nation ne mummurerait, point si la mesure était, approuvée par le parlement, qu'il usa de ménagemens qui n'étaient pas dans son caractère. Il manda l'un après l'autre les.

principaux opposans, discuta leurs objections, les 1685 pria, les cajola, mais en vain. La plupart refusèrent 1686 nettement leur voix; d'autres demandèrent le temps de réfléchir. On finit par se moquer de cette nouvelle pratique de sermoner en particulier, ou, comme on disait, de chambrer les partisans des tests. Jacques continua ses petites intrigues et ses inutiles mercu-riales, mais prorogea le parlement jusqu'au mois de février de l'année suivante.

Une ressource se présentait à lui, celle de faire déclarer, par son fidèle parlement d'Écosse, la suspension à laquelle on se refusait en Angleterre. Dans sa lettre de convocation, il rappela aux lords et aux bourgeois d'Écosse les preuves de dévouement qu'ils lui avaient données depuis six ans, loua leur conduite dans la dernière insurrection, parla de sa clémence si largement éprouvée par les rebelles; et, de ces derniers, passant, par un rapprochement tant soit peu force, à ce qui intéressait les catholiques, «si nous « avous ainsi traité, dit-il, des hommes ennemis dé-« clarés de notre personne et de notre dignité royale, « pourrions-nous oublier nos innocens sujets, les ca-« tholiques romains qui, au hasard de leur vie et de « leur fortune, ont toujours soutenu la couronne cona tre la pire des rébellions, sans se laisser décourager « par des maux difficiles à exprimer? Nous les recom-« mandons à vos soins, afin qu'en récompense des « preuves qu'ils nous ont données de leur loyauté ils « puissent, par votre secours, obtenir la protection « de nos lois, et jouir de la même sécurité que nos

« nour envers vos frères et de respect envers mour envers et de respect envers mour envers et de respect en envers et de respect envers et de respect en envers et de respect

1686. "Le comte de Murray, chargé, en qualité de commissaire royal, de porter ces paroles au parliement d'Écosse, ajouta quelques observations et développe mens, comme c'était la coutume, mais, soit timidité, soit attachement à la religion anglicane, ne dit pas un mot de ce qui concernait les papistes. Quelques membres plus zélés que lui firent, en réponse au discours du roi, une proposition tendant à ce du bil permît aux catholiques l'exercice secret de leur culte, main sans abroger pour cela les lois anglicanes. Bien qu'il y eût fort loin de cette complaisance à celle que Jacques avait attendue de la totalité des membres du parlement, une opposition très-vive se manifesta: évêques, bourgeois, lords temporels, tous se récrièrent; les mêmes hommes qui, l'année d'auparavant, émus par l'insurrection d'Argyle; avaient épuisé dans la rédaction de quelques acres contre la doctrine des résistances toutes les formules de Vadulation y toutes les protestations de l'obéssance passive. Jacques ne comprit rien à un si brusque changement; il l'attribua politiquement à la maladresse du comte de Murray, et toutefois ne crut pas devoir retenir plus long-temps le parlement d'Écosse. Il était inutile de songer à en convoquer un en Irlande; la noblesse et la bourgeoisie protestante, qui tenaient

toutes les richesses du pays, étaient alors en lutte 1686 avec le comte de Tyrconnel.

Cependant l'abolition des tests était résolue dans le conseil des catholiques; on voulait une sanction quelle qu'elle fût; on n'osait commettre encore la seule volonté royale. Le hasard ou les instigations des catholiques suscitèrent une affaire qui devait porter à la cour du banc du roi la question des tests sous une autre forme. Cette cour n'avait pas le pouvoir d'abolir les tests, mais elle déciderait si le roi avait celui de dispenser tels ou tels de ses sujets des formalités imposées par eux. Le cocher de sir Edouard Hales, gentilhomme du comté de Kent, dénonça son maître comme n'ayant pas prêté le serment du test, bien qu'il possédat un emploi, et réclama la récompense de 500 livres sterling que la loi accordait au dénonciateur. Hales fut cité en justice; ce n'était plus Jeffryes, mais un magistrat plus doux, le frère de l'amiral Herbert, qui exerçait alors les fonctions de grand-juge. Le roi ne s'en remit pas à lui du choix des hommes qui devaient prononcer sur la réclamation du cocher de sir Hales; il chambra l'un après l'autre les juges, en fit destituer quelques-uns, et obtint de ceux qui les remplacerent, gens ignorans, dit un historien, et d'une mullité scandaleuse, qu'ils reconnaîtraient son pouvoir dispensatif. Les argumens employés par Jacques dans ces entretiens particuliers étaient sans doute ceux qu'on trouve longuement développés dans ses mémoires, et parmi lesquels on remarque celui-ci : « Il

1686 ast certain qu'il n'y a pas de loi dont ne puisse dis-1687. penser celui qui a donné la loi. Dieu lui-même a dispensé de ses propres lois, quand il atordonné à Abraham de sacrifier son fils » Les juges du banc du roi, après, une instruction dont les lenteurs avaient permis de tout disposer pour le succès, rendirent un méprisable arrêt, mais du moins, en ne le motivant pas, évitèrent de répéter les pitoyables raisonnemens de Jacques. Ils déclarèrent, à peu près dans les temmes dont s'étaient servis, les avocats de la couronne lune "les lois d'Angleterre étaient les lois du rois que par conséquent c'était une prérogative inséparable des rois d'Angleterre, de pouvoir dispensen des lois sémales dans des cas particuliers où il y avait nécessité; que le roi était seul jugo de cotte négessité; sque je n'était, pas un droit qu'on lui accordait, mais les s'hciens restes du pouvoir souvergin des rojs d'Angleterre, dont ils ne pouvaient et m'avaient iamais pu Le fameux extract duit, presentabliqueghpayia,

La chose ainsi jugée, le roi crut pouvoir compter sur le respect de tout temps inspiré aux Anglais par les décisions des cours souveraines pour dispenser des obligations du test tous ses sujets estholiques alors il me flut plus question seulement do consenter dans leurs grades et emplois ceux dont le spanier ment avait demandé le renvoi. Ce premier augées obtenu agrandissait les prétentions, et l'exception effacée, fut mise à l'ordre comme règle générale. Pour obtenir ou conserver certains emplois il faillut être de la religion du roi; les papistes remplagéennt

dans l'armée et dans l'administration tous ceux qui 1686 s'étaient prononcés avec quelque énergie pour le maintien des tests. Les abjurations, un peu discréditées pendant la dernière session du parlement, reprirent faveur. Les mystères du catholicisme devinrent la matière habituelle des entretiens à la cour et dans les cercles de la haute société. Tandis que par tout le royaume des quêtes se faisaient pour les victimes de la révocation de l'édit de Nantes, on copiait Versailles à White-Hall. Des convertisseurs mondains allaient faire des proselytes au milieu des fêtes et des frivoles amusemens; ceux qui avaient des graces à obtenir s'empressaient à écouter et à profiter : on voyait des gens, connus par le déréglement de leur vie, se montrer frappés d'illuminations soudaines; d'autres, au grand scandale des véritables croyans, se prêter aux exhortations des prêtres et les déconcerter tout à coup par des sarcasmes impies. 100h 97191

Le fameux colonel Kirk, pressé fort vivement de se faire papiste, répondit qu'il était déjà engagé, ayant promis au roi de Maroc, si jamais il changeait de religion, d'embrasser le mahométisme. Le comte de Mulgrave répondit avec beaucoup plus d'esprit à des jésuites qui lui soutenaient le dogme de la présence réelle « qu'après bien des peines il était parvenu à admettre l'existence d'un Dieu créateur des hommes, mais qu'il lui faudrait l'évidence pour croire que l'homme quitte à quitte avec son auteur créât Dieu à son tour. Le comte de Middleton était depuis long-temps poursuivi par un missionnaire; celui-ci



commença un jour l'entretien par cette question:

«Vous croyez à la Trinité, n'est-ce pas?—Doucement,
répondit le comte; qui vous l'a dit? C'est de votre
croyance qu'il s'agit ici, et des preuves que vous
avez à m'en donner, et pas du tout de la mienne. »
Le missionnaire se retira confus. Jacqués avait entrepris lui-même la conversion du lord trésorier
Rochester; il assista à une conférence que celui-ci
voulait bien avoir avec des prêtres catholiques. Les
prêtres ayant argumente long-temps sur la trapssubstantiation, Rochester haussa les épaules de pitié
en disant « sont-ce là des raisons à amener un
homme à changer de religion? » Et la conférence finit
ainsi.

Ces hardiesses, permises aux grands seigneurs, étaient répétées dans le public; on se croyait en partie vengé par elles de l'insolènce avec laquelle les jésuites et les religieux de toute robe se montraient en tous lieux. Ils bâtissaient des charelles et des couvens dans les quartiers le plus fréquentes de Londres; des récollets, des carmes, des bénédictins se promenaient dans les rues avec les habits de leur ordre; leurs cloîtres s'élevaient jusqu'aux portes du palais de Saint-James; leurs prédications étaient publiques, peu de gens les suivaient, mais on affait en en foule aux églises anglicanes; c'était là que le filecontentement public trouvait à s'exprimer; les ministres protestans prenaient un à un tous les argumens qu'on avait entenda soutenir dans les chapelles! catholiques; ils s'attaquaient aux principes des'thebe

logiens étrangers comme à la forme de leurs discours 1636 mêlés d'anglais, d'italien et de français; ils excitaient 1687 contre eux la haine et le ridicule; ils réchauffaient le zèle religieux des assistans, en implorant avec ferveur la protection divine, en montrant la persécution prête à fondre sur l'église anglicane comme sur l'église protestante de France. Les sermons de quelques orateurs en renom, après avoir ému un auditoire nombreux, étaient reproduits par la presse, lus et relus dans les réunions particulières.

Un jour le docteur Sharp, recteur du collège de Saint-Giles et l'un des prédicateurs le plus goûtés. recut, comme il descendait de la chaire, un billet non signé portant une sorte de défi sur l'une des questions de controverse qui occupaient alors les esprits; il remonta en chaire, fit lecture des propositions de l'anonyme, et improvisa sur-le-champ une réponse qui fut imprimée. Comme, en s'abandonnant à toute sa chaleur, il avait peu ménagé les transfuges de l'église anglicane, les passages principaux de son discours furent trouvés séditieux. Les hypocrites convertis et les prédicateurs catholiques, indignés de ne pouvoir lutter contre des adversaires plus éloquens et plus écoutés, désiraient depuis longs-temps un prétexte pour mettre des entraves à la liberté des controverses; ils prétendirent que plusieurs des réflexions de Sharp portaient sur Sa Majesté et exprimaient le blâme de son gouvernement, sur quoi Jacques envoya à l'évêque de Londres l'ordre de suspendre le docteur. L'évêque crut devoir se refuser à prononcer cette sus-

1686 pension sans un jugement préalable d'une cour sc-1687, clésiastique. La résistance inattendue de l'évêque donna un caractère fort grave à l'affaire de Sharp, et causa à la cour un grand embarras. Ce fut ici le lieu d'appliquer une idée du chancelier Jeffryes. Depuis qu'il n'était plus lord grand-juge, il se sentait à regret moins utile, et pour reparaître il avait ouvert l'avis de rétablir l'ancien tribunal ecclésiastique connu sous le nom de haute-commission, et aboli par le parlement en 1640. Ce tribunal, dont il ambitionnait la présidence, devait porter le nom de Cour des Bélégués; être composé d'au moins trois membres, évêques ou lords temporels, au choix du rois siemquérir de tous, les abus punissables par la censure de l'église; citer devant lui les ecclésiastiques, de quelque traing qu'ils fussent, prévenus de délits commis dans lessencice de leurs fonctions, et les juger sans appele H convenait au roi de transférer à un tribunal de ce genre la haute juridiction ecclésiastique attachée àcea suprématie, et dont l'exercice lui paraissait: incompatible avec les devoirs d'une religion différente. Les papistes devaient trouver leur compite dans une institution qui rendrait un homme tel que Jeffryes atbitre suprême des controverses, dans lesquelles ils es sentaient vaincus. La Cour des Délégués fut donc établie, et l'évêque de Londres lui fut immédiatement déféré.

Jeffryes présidait; le comte de Rochester, les évêques de Durham et de Rochester et le comte de Sunderland étaient les juges présens. Interrogé pourquoi,

sur l'ordre exprès du roi, il n'avait pas suspendu le 1686 docteur Sharp accusé de prédications sédificuses, l'é- 1687. vêque répondit qu'il s'en était rapporté là-dessus à l'avis de personnes très-versées dans la connaissance des lois civiles et canoniques; que s'il avait failli ce n'était pas mauvaise intention de sa part, mais ignorance. - Ignorantia juris non excusat, s'écria Jeffryes, ignorer la loi n'est pas une excuse. Sans doute vous savez la lor, Mylord; il y anrait lieu de s'etonner que vous ne la sussiez pas. - L'évêque protesta que non-seulement il ne connaissait pas la loi que l'on paraissait disposé à lui appliquer, mais qu'il ne connaissait pas la commission en vertu de laquelle le tribunal procedait contre lui. Il parait, Mylord, dit Jeffryes en raillant, que vous voulez décliner la juridiction de cette cour, et contester la légalité de nos actes : ce que vous dites au sujet de notre commission est ridicule; on trouve cette commission pour un sou dans tous les cafés. Si tous ceux qui paraitront devant nous élevaient une semblable difficulté, cela prendrait tout notre temps, nous avons autre chose à faire. Il faut répondre les raptin et succincte. Je vous fais une courte question : Pourquoi n'avez-vous pas obéi au roi? - L'évêque dit qu'en effet la question était courte, mais qu'il fallait beaucoup de paroles pour y répondre, et un certain temps pour préparer cette réponse. Puis, s'adressant directement à Jeffryes, il ajouta avec dignité : Je vous prie, Mylord, de vous « souvenir que je suis évêque. J'ai, quoique indigne, « une charge publique et un caractère public à faire

1686 « respecter; et je ne voudrais rien faire ni souffrir 1687, « qui fût indigne de l'un ou de l'autre. » — Jeffryes balbutia quelques mots d'explication, et, après une courte délibération de la commission, annonça à l'évêque que la cour lui accordait huit jours pour préparer sa défense.

Dans la seconde séance, Jeffryes montra la même brutalité. L'évêque voulant gagner du temps disait encore qu'il n'avait pu préparer sa défense, et qu'il avait inutilement jusqu'à ce jour fait chercher dans les cafés de Londres la commission que le chancelier lui avait dit s'y trouver. Jeffryes, ramené sur cette impertinence de la première journée, prétendit l'excuser par une impertinence encore plus grossière. Il dit à l'évêque qu'en l'avertissant que la commission se trouvait pour un sou dans les tavernes il n'avait pas voulu faire entendre qu'une personne de son caractère pût hanter ces sortes de maisons. L'évêque obtint encore un délai de quinze jours. La troisième fois comme la première il déclina la compétence du tribunal; mais Jeffryes se montra si peu disposé à permettre ce jeu plus long-temps, qu'il fallut aborder le fonds de la cause. Quatre avocats plaidèrent l'un après l'autre, et cherchèrent à prouver que l'évêque avait obéi au roi constitutionnel en désobéissant à la personne du roi; distinction que le tribunal n'était pas disposé à admettre, car toute spécieuse qu'elle était, c'était par elle que les presbytériens avaient été autrefois conduits de la résistance à l'insurrection. L'évêque fut, par décision de la Cour des Délégués, suspendu de ses fonctions. Le procès avait été suivi avec 1686 un très-vif intérêt, non pas qu'on craignît pour la vie 1687 ou la liberté du prélat, mais parce qu'en lui la cause de l'église anglicane devait être jugée. La peine, bien que peu sévère, effraya les prédicateurs. Toutefois, tant que dura la suspension, le clergé de Londres et les zélés anglicans mirent une grande affectation à témoigner leur déférence et leur soumission à l'évêque. Ses recommandations furent mieux obéies que tous les ordres qu'il eût pu donner en exerçant ses fonctions.

Le procès de l'évêque de Londres eut lieu à la fin de l'année 1686. A cette époque, la prépondérance du parti catholique dans le ministère, dans le conseil privé, dans l'administration, dans les rangs élevés de l'armée, n'était plus contestée. La dispense des tests avait fait en quelques semaines pour ce parti ce que leur établissement, sous le ministère de la Cabale, avait fait pour l'opposition protestante. L'Écosse était gouvernée par des seigneurs papistes; des prêtres romains avaient osé dire publiquement la messe à Édimbourg; le peuple s'était soulevé pour détruire leur chapelle, mais on avait fait des exemples sur les chefs de l'émeute, et le calme était rétabli. En Irlande, le comte de Tyrconnel pressait la réorganisation des troupes régulières. Il écrivait qu'il ne resterait plus bientôt dans les rangs que des soldats irlandais; que tous les officiers étaient catholiques; qu'il était temps de rendre aux Irlandais qui professaient la religion du roi leurs droits politiques; qu'il allait les faire en1686 trer dans les corporations des villes, où s'emparer des 1687. chartes des corporations; que le seul obstadle à l'exécution de cette mesure était la présence du comte de Clarendon. Le comte de Clarendon fut bientôt rap-

pelé.

Ainsi les choses marchaient rapidement dans les trois royaumes. L'arbitraire, armé en Irlande et en Écosse, intimidait les protestans; en Angleterre, la Cour des Délégués ne permettait plus à l'église aniglicane qu'une opposition sans franchise et sans éclat. Le système entier reposait sur l'armée; elle était jusqu'ici obéissante; mais les caresses dont elle était l'objet lui prouvaient le besoin qu'on avait d'elle; les principes de loyauté et de dévouement absolu qu'en s'efforçait de lui inculquer lui rappelaient d'autres principes, dont on ne parlait pas. Jacques s'étudiale à développer aux yeux des soldats les qualités d'un roi chevalier. Ses intérêts, d'accord avec sa manie militaire, lui avaient inspiré l'idée de former à Houslow-Heath, près de Londres, un camp de huit ou dix mille hommes. Il le visitait fréquemment, et s'occupait avec une puérile ostentation des moindres détails de l'habillement, de l'instruction et de la discipline des troupes; leur solde était très-régulièrement payée, et augmentée par des gratifications particulières. On avait compté sur l'effet que produirait dans le public l'appareil d'un rassemblement de troupes dévouées; mais il arriva au contraire que les soldats des divers corps ainsi réunis se communiquèrent leurs mécontentemens, leur haine pour les officiers papistes

qui les commandaient, et pour les chapelains qu'on 1686 voyait sans cesse aux côtés du roi. L'existence du camp fut bientôt moins utile aux vues de la cour que favorable à certaines entreprises sur l'esprit des troupes.

Dans ce camp de Honslow, objet de ses paternelles sollicitudes, Jacques eut la douleur de voir le succès d'un pamphlet adressé aux soldats, et répandu parmi eux avec profusion. L'écrit avait pour titre, Remontrance à l'armée; il était du docteur Samuel Johnson, auteur du livre intitulé Julien l'Apostat, condamné par l'université d'Oxford dans le temps de la réaction royaliste. Johnson, en s'attaquant à l'esprit des soldats, au lieu de se perdre dans les inutilités d'une controverse que les papistes ne soutenaient plus que par les arrêts de la Cour des Délégués, avait agi avec plus de sens encore que de courage. En rappelant aux soldats qu'ils appartenaient à la nation par les liens du sang et les obligations de citoyens, avant d'appartenir au pouvoir par leur profession, il avait remué en eux des sentimens qui, malgré toutes les séductions, ne s'éteignent jamais complètement sous la cuirasse, et qui réagissent avec colère quand une situation difficile vient expliquer l'énigme de l'obéissance passive. L'agitation produite dans le camp par la Remontrance fut très-visible; elle était cependant rédigée avec toute la mesure que commandait sa hardiesse même. La forme donnant peu de prise contre le docteur, on punit en lui l'intention; et plus on la trouva criminelle, mieux on prouva que Johnson avait touché le point vulnérable. La Cour

1686 des Délégués le condamna au pilori et au fouet, châ-1687. timent des plus vils scélérats.

Du camp de Honslow, l'écrit de Johnson, recommandé par les poursuites de la commission, passa sur la flotte, accueilli par les marins comme par les soldats. Évidemment leurs dispositions étaient celles de la nation entière. Elles n'éclataient point par des complots, signes toujours certains de la faiblesse des partis. Une grande espérance soutenait les esprits, et les rendait forts et patiens, quand peut-être on les jugeait timides: Jacques était dans sa cinquantième année; une vie peu régulière l'avait exposé de bonne heure à des maux entretenus jusqu'ici par d'obscures débauches dont la reine, sa seconde épouse, était, disait-on, victime; la reine, déjà quatre fois déçue dans l'espoir de donner un héritier à la couronne, était, quoique jeune encore, très-languissante et déjà stérile depuis sept ans : ainsi la princesse Marie, épouse du prince d'Orange, serait appelée par son droit à réparer les maux de la religion protestante; on comptait sur son attachement à cette religion et sur la sagesse du stathouder pour le rétablissement des libertés nationales; on était décidé à attendre que le cours naturel des choses apportât ce remède; l'expérience le faisait préférer aux moyens extrêmes plus capables de perpétuer le mal que de le détruire.

Mais cette perspective du règne de Guillaume par les droits de la princesse sa femme, le parti régnant en Angleterre l'avait aussi devant les yeux. Ce qui rassurait la nation venait le troubler, lui, dans la joie de

ses triomphes; moins ses envahissemens trouvaient 1686 de résistance, plus il était forcé de songer que la faiblesse était calculée, qu'on cédait volontairement le terrain afin de gagner le légitime et invincible obstacle qui naîtrait du droit et de la volonté du prince d'Orange. Chaque jour rapprochait de ce terme; que deviendrait la religion catholique après la mort du roi? Ici la prévoyance ne portait pas à tous même conseil; elle frappait les uns d'irrésolution, elle armait les autres d'une énergie capable de tout oser. Il y avait conséquemment deux partis catholiques; l'un modéré, c'était celui auquel appartenaient la plupart des convertis intéressés, les catholiques tièdes qui désiraient simplement que leur religion fût tolérée; l'autre exalté, les jésuites étaient à sa tête; c'était pour lui que le comte de Tyrconnel travaillait en Irlande; les religieux de tout ordre qui cherchaient à se créer des intérêts matériels dans le pays, qui venaient y bâtir des couvens, y ouvrir des chapelles et des écoles, les gens assez compromis par leurs violences pour avoir à craindre d'une réaction si modérée qu'elle fût, étaient catholiques exaltés. L'ambassadeur de France, Barillon, quelques prêtres, agens secrets de la cour de Rome, penchaient pour le parti modéré.

Jacques hésitait. Il voulait que, de son vivant, sa religion fût assez fortement établie en Angleterre pour n'avoir après lui rien à craindre; cependant il éprouvait des scrupules à attenter au droit de ses filles, la princesse Marie et la princesse Anne, épouse du

1686 prince George de Danemarch. La plus jeune était aders 1637, pres de lui; il correspondait avec l'aînée de la manière la plus amicale; il tâchait de l'amener ainsi que son époux à approuver ses interprétations de la vonstitution, ses prétentions au pouvoir dispensatif: Il es pérait pouvoir ainsi concilier les catholiques medérés et les exaltés. Les premiers lui représentaient autilité devait renoncer à l'idée d'établir de son vivant du religion catholique dans ses états; qu'il serait asses beau pour lui d'avoir commencé l'œuvremqu'ilità compromettait en la pressant par des moyens ariam lens; qu'avec de la douceur il obtiendrais quielle and continuât par la persuasion sous des isuccesseurs d'une religion différente; que c'était ainsi qu'il fallait entendre les intérêts du ciel, intérêts durables et non pas d'un jour comme la vie des hommes et des rois. Mais les catholiques exaltés le suppliaient de se souvenir que déjà une fois la religion costhe lique avait été établie; que la timide imprésojames de la reine Marie avait, été dupe de la feinte : soni mission de cette Élisabeth que les protestans vespéat raient voir revivre dans la princesse d'Orangezaque perdre, par des scrupules semblables à ceum qui avaient retenu la reine Marie, l'occasion diextirper: pour jamais du royaume l'hérésie protestante, serait une faiblesse indigne d'un roi fait pour être obéi, et jusque-là si merveilleusement protégé par le ciel dans tout ce qu'il avait entrepris en faveur de la religion: ils ajoutaient que l'histoire apprenait assez comment les dernières volontés des rois étaient

respectées; que les crévolutionnaires avaient montré 1686 sous le dernier roi, en faisant tout peur exclure de la isse, succession Sa Majesté régnante, à quot se réduisait pour eux la question entre les deux religions; qu'il devait suivre leur exemple; qu'il n'y avait de salut que dans la conversion ou l'exclusion des successeurs protestans. Il failest que le parti exalté l'emportat et entraînât le roi, parce qu'une contre-révolution ne s'arrête pas plus d'elle-même qu'une révolution. Les catholiques modérés étaient ici ce que les presbyté riens avaient été dans la révolution politique; ils voulaient la fin sans les moyens; ils s'abandonnaient à l'inconcevable espoir d'obtenir pour leur religion faveur et protection sons un roi protestant, comme les presbytériens s'étaient livrés à celui de perpétuer sous la revauté des institutions républicaines. Dans une de ces situations où il faut que les partis ne demandent des garanties qu'à leur audace; les indépendans avaient convaineu la nation de l'impuissance des presbytériens; dans une situation semblable, les derniers contre-révolutionnaires forcèrent Jacques à reconnaître qu'eux seuls pouvaient convenir à ses desseins. Ils l'entraînèrent, et dès lers il ne fut plus aux catholiques modérés ni à lui-même.

1. Julian 1

The second attempt with the second

Straight Committee of the Committee Africa

## CHAPITRE IV.

## POUVOIR ABSOLU.

Les jésuites à la tête de la contre-révolution. — Premier projet pour exclure le prince d'Orange de la succession. - Système de tolérance religieuse. - Courte alliance des non-conformistes protestans et des catholiques dans ce système.—Ambassade de d'Albeville et de Dykvelt.—Succès de Dykvelt en Angleterre. - Inutiles efforts de d'Albeville pour tromper le prince d'Orange. — Le pouvoir absolu proclame par ordonnance en Angleterre et en Ecosse. -Résistance des Anglicans; les catholiques abandonnés par les non-conformistes. --- Second plan des jésuites pour la succession. - Voyage du roi et de la reine aux caux de Bath. - Prétendue grossesse de la reine. - Envahissement des universités par les jésuites. — Tentatives inutiles pour former un parlement absolutiste. - Seconde ordonnance proclamant le pouvoir absolu. - Les évêques refusent de lire l'ordonnance. — Procès des évêques. — Naissance d'un faux prince de Galles. --- Explosion générale du peuple et des troupes régulières contre le gouvernement des jésuites. — L'aristocratie protestante prévient une nouvelle révolution en appelant le prince d'Orange.

LORSQUE les catholiques eurent fait assez de progrès pour qu'on pût se demander quelle religion serait dominante, la leur ou celle des anglicans, la division qui se manifesta parmi eux ne fut pas une rupture, mais le dissentiment qui ne manque jamais 1686 de s'élever dans les partis à l'approche des grands 1687. obstacles, entre ceux qui s'abusent et ceux qui jugent, ceux qui osent et ceux qui s'effraient. Jusqu'au moment où les résistances avaient été recommencées par l'église anglicane et le parlement, les lords Bellasis, Arundel, Powis, compromis autrefois dans la conspiration papiste, le jésuite anglais Piter, tout-puissant sur l'esprit du roi qu'il avait soutenu dans ses longues traverses, le duc de Tyrconnel, commandant des troupes d'Irlande, les comtes de Perth et de Murray, chargés du gouvernement en Écosse, avaient été considérés comme les chefs du parti catholique. L'opinion publique avait pu confondre avec eux, ou du moins regarder comme favorables aux intérêts des catholiques, les ambassadeurs de France et d'Espagne, un prêtre italien nommé d'Adda, secrètement reçu à la cour en qualité de nonce du pape, un capucin, confesseur de Jacques, le ministre Sunderland, le chancelier Jeffryes, et tous ceux qui siégeaient à la commission ecclésiastique. Mais dans l'espace de quelques mois on vit les lords Powis, Arundel, Bellasis, à peine introduits dans le conseil privé, perdre de leur crédit à la cour; l'ambassadeur de France, celui d'Espagne, le nonce du pape, se rapprocher de ces derniers pour combattre une influence qu'ils commençaient à trouver dangereuse; Jeffryes lui-même prouver par quelques hésitations dans sa conduite qu'il se sentait dépassé. Toutes les affaires se concentrèrent entre le ministre Sunderland, le père Piter,

Irlande, par le rappel du comte de Clarendon, le gouvernement civil au commandement des troupes; les comtes de Perth et de Murray conservèrent le pouvoir en Écosse. On connut distinctement alors les catholiques modérés et les catholiques exaltés; les derniers avaient prévalu. Presque tous intrigans, faits aux dangers des envahissemens politiques et religieux, sachant par expérience que les partis opprimes ne pardonnent pas quand ils redeviennent forts, ils allaient chercher leur salut dans la transmission de la couronne à des successeurs papistes.

Ainsi, de ce moment, la contre révolution ne fut plus seulement une conjuration contre les libertés et la religion de l'Angleterre, mais contre les droits du prince d'Orange à la couronne. Comme il était visible pottir tout le monde que l'exclusion du prince était la dernière ressource des exaltés, des qu'ils se surent rendus maîtres des affaires, l'inquiétude naturelle en pareille circonstance et le bavardage ordinaire de la cour inventèrent quantité de projets qui nétaient pas ceux de la faction. L'ambassadeur de France, en annonçant à Louis XIV, beaucoup mieux històriae que lui par la correspondance du père Lachaise, l'ascendant irrévocablement pris par les catholiques exaltés, touchait quelque chose des bruits déjà circulans au sujet de la succession. « On ne désespère pas, « disait-il, de trouver moyen avec le temps de faire « passer la couronne sur la tête d'un héritier papiste: « Il faut pour cela venir à bout de grand nombre de

« choses qui ne sont encore que commencées. » 1686

Les projets soupçonnés par Barillon étaient alors, 1687. quant aux moyens, le secret de peu de personnes. Il y eut d'abord un plan hardi et fort compliqué : il consistait à exclure légalement le prince d'Orange en invoquant le précédent créé par les whigs contre le duc d'York. Aucun historien ne paraît avoir saisi ce projet dans son ensemble; on ne le trouve développé dans aucune des correspondances entre Louis XIV et ses ambassadeurs de Hollande et d'Angleterre; sans doute ils ne le connurent point dans ses détails, quelques-uns étant de nature à leur être cachés. Jacques ne le confesse point non plus dans ses mémoirres; mais on le retrouve dans un système d'actes qui jugés isolément sembleraient n'appartenir qu'à des vues divergentes.

Les catholiques se souvenaient que le parlement, avant l'affaire d'Oxford, avait été au moment d'obtenir de Charles II la ratification d'un bill qui eût exclu
le duc d'York comme papiste, et appelé à régner à sa
place le prince d'Orange. Ils ne doutaient pas que la
nation n'eût accepté alors cette substitution comme
légitime. Ils songèrent qu'il serait possible de réussir
là où les whigs avaient échoué faute d'une sanction
royale; qu'il suffirait pour cela de se procurer une
majorité parlementaire aussi ennemie de l'eglise anglicane, que celle des parlemens whigs l'avait été du
papisme. Or, dans ces derniers parlemens, ce n'étaient
pas les anglicans, mais les républicains et les nonconformistes, persécutés depuis l'affaire d'Oxford, qui

1686 avaient composé ou conduit la majorité, et remué si 1682. puissamment l'opinion publique. Ils s'étaient perdus à la vérité en menaçant l'église établie, après avoir terrassé le papisme; mais on expliquait cette défaite par le rapprochement qui s'était alors opéré entre la royauté et l'église anglicane. Si maintenant on s'unissait à eux, si on les excitait à revenir aux anciennes attaques contre l'église anglicane, si, pour l'avenir, on leur garantissait le libre exercice de leur culte, à condition qu'ils reconnaîtraient aux catholiques la même liberté, ne parviendrait-on pas à soulever contre l'église anglicane l'Écosse, tout entière presbytérionne, l'Irlande, presque entièrement catholique, et en Angleterre une portion riche et considérable de la population, la même qui avait brisé l'épiscopat au commencement de la révolution, et qui, sous le dernier règne; avait tant souffert de la persécution des tests anglicans? Quand on aurait décidé un si grand nombre d'intéressés à demander la suppression des tests et le libre exercice des cultes, ne serait-il pas facile d'amener la plupart des membres du parlement non encore dissous, mais seulement prorogé dépuis son refus de reconnaître au roi le pouvoir dispensatif, à envisager autrement qu'ils ne l'avaient fait la question de l'aholition des tests? et si ceux-là se refusaient à entendre la voix d'une nouvelle opinion publique, ne viendrait-on pas facilement à bout, en introduisant, au moyen des nouvelles chartes, des catholiques et des non-conformistes dans les corporations, d'obtenir une chambre des communes composée de partisans du libre exercice des cultes? Les catholiques exaltés regardaient tout cela comme exécutable; ils ne tenaient 1687.
pas compte des transformations qu'avaient subies les élémens dont ils prétendaient se servir; ils se voyaient déjà maîtres d'un parlement suivant leurs vues, et se proposaient de lui faire voter l'exclusion du prince d'Orange comme ennemi du libre exercice des cultes, moyennant quoi la succession tomberait sur la seconde fille du roi qui se convertirait à la religion catholique, ou sur le jeune duc de Fitz-James, fils naturel du roi, ou bien sur la tête d'un héritier que le Ciel saurait bien susciter, suivant l'espoir déjà montré par les plus hardis.

Dans ce système, les exaltés entreprirent à la fois la conversion de la princesse de Danemarck, dont l'ambition donnait quelque fondement aux espérances placées sur elle, la réconciliation des catholiques et des non-conformistes protestans, la réforme des corporations et de l'administration dans ce nouveau sens, enfin la démonstration publique et particulière des avantages qui résulteraient du libre exercice des cultes. Ce fut un étrange spectacle que celui de cette cour, naguère éprise des sanguinaires exploits de Jeffryes, prêchant tout-à-coup le dogme philosophique de la tolérance religieuse, et déclarant la guerre à l'église anglicane comme à l'éternelle ennemie de cette tolérance. On tira des archives les procédures qui rappelaient les odieuses persécutions anglicanes sous le ministère de Clarendon et dans la dernière réaction. On s'efforça de prouver aux non-

1666 conformistes protestans que les catholiques étaient 1687. leurs alliés naturels, et les anglicans leurs ennemis communs. Les non-conformistes ne faisaient plus maintenant qu'un seul corps; de longs maineurs communs avaient réconcilié, mais aussi beaucoup réduit en nombre, ce qui restait des anciennes sectes révolutionnaires, des presbytériens, des quakers, des anabaptistes, des indépendans. On fit des ouvertures aux principaux de ces différentes sectes pour savoir s'il leur conviendrait d'appuyer dans les corporations ou au parlement une loi qui mettrait fin à toutes les querelles religieuses en abolissant les lois pénales pour cause de dissidence, en supprimant les tests qui fei maient la carrière des emplois aux non conformistes; cette loi serait perpétuelle, irrévocable, et publice avec toutes les solemnités qui avaient accompagné fai dis la promulgation de la grande charte. Il luptume : ... Quelques non-conformistes se laisserent convilinere, entre autres Penn le quaker qui dévint le plus fervent comme le plus sincère apôtre de la nouvelle doctrine: Plusieurs, séduits, moins par la proposition en elle-même, que par l'idée de se servit à leur tout de la reyanté contre les épiscopaux leurs épiscopaux leur se mirent aussi à déclamer contre les tests. Le Voil dans toutes ses excursions autour des résidences royales et dans les séjours qu'il faisait à Londres, mandait les gens riches et les membres du parlement, et les chambrait un à un pour obtenir leur consentement à la suppression des tests. La tolérance était devenue l'objet favori de ses conversations; il y revenait à tout propos, blâmait hautement la révocation 1686 de l'édit de Nantes, et se montrait empressé à ac- 1687. cueillir les réfugiés français. Les courtisans et les prédicateurs papistes n'avaient plus d'autre thême, et s'enthousiasmaient dans la peinture des grands biens qui résulteraient d'une tolérance universelle. Ils parlaient avec une telle apparence de conviction, ou plutôt il y avait à dire sur cette généreuse et large pensée de si tristes et si frappantes vérités, dans un pays où depuis deux siècles on égorgeait pour établir l'uniformité religieuse, que d'abord on ne pouvait s'empêcher de prêter attention à leurs discours. Nulle part les sectes n'avaient été plus nombreuses, plus antipathiques, plus enracinées; et toutefois leurs intérêts s'étaient déjà croisés, assortis, combinés de manières si diverses, que la nouvelle combinaison, franchement proposée par d'autres hommes que Jacques et les catholiques exaltés, n'eût peut-être pas été impossible. Mais comment croire à la tolérance d'un roi que le surnom de bourreau des caméroniens et des cargilites poursuivait encore, et aux bonnes intentions de ces jésuites contre lesquels tant de sinistres accusations vivaient dans les esprits? Les nonconformistes protestans délibérèrent plusieurs fois dans leurs assemblées sur les propositions de la cour, et toujours hésitèrent à les accepter en corps. Les membres du parlement chambrés par le roi ne firent que des réponses évasives. Au bout de quelques mois les catholiques exaltés reconnurent qu'ils n'obtiendraient rien du parlement, et poussèrent Jacques à

1686 prendre l'initiative sur la grande question de l'abolition des tests. Il se persuada lui-même, comme il le
dit dans ses mémoires, qu'en vertu de l'absolu pouvoir que lui avaient reconnu les juges du banc du
roi dans l'affaire de sir Hales il pouvait supprimer
par ordonnance toutes les lois pénales contre les
non-conformistes, et ces ordonnances une fois promulguées, et ayant produit les bons effets qu'il en attendait, il espérait que le parlement les confirmerait
sans difficulté. La chose agitée entre lui, Sunderland
et le père Piter, il fut convenu que l'ordonnance serait d'abord publiée en Écosse.

Afin de disposer les esprits à la bien recevoir, la cour fit répandre en Écosse et en Angleterre des écrits destinés à propager la doctrine de la tolérance. On disait aux non-conformistes que l'opinion particulière du roi avait toujours été que l'exercice libre des cultes était un droit naturel; que, sous le dernier règne, il avait été forcé quelquefois de consentir aux persécutions demandées par les chefs de l'Église qui prétendait être exclusive en Angleterre, mais qu'il voulait maintenant satisfaire le vœu de sa conscience et mériter la gratitude de ceux de ses sujets qui avaient. eu à souffrir, comme lui, pour refus de prêter les tests anglicans. Les ministres presbytériens étaient engagés sous main à reformer leurs assemblées; on leur recommandait seulement de se montrer prudens, de ne point oublier que c'était du roi qu'ils tenaient une si grande faveur; on espérait que leurs prédications respireraient ces sentimens d'amour que le roi

voulait mériter, s'exposant à tout pour rendre leur 1686 sort plus heureux. Les assemblées presbytériennes re- 1687. paraissaient à ces invitations, et, au grand étonnement des anglicans, l'autorité n'inquiétait plus ceux qui s'y rendaient.

Bien que décidé à exclure de la succession le prince d'Orange, le gouvernement ne crut pas devoir autoriser définitivement les catholiques et les non-conformistes protestans à l'exercice public de leur culte, sans faire auprès du prince des démarches qui lui donnassent à croire qu'on le considérait toujours' comme l'époux de l'héritière présomptive, et qu'on sentait le besoin de son approbation pour des choses dont le maintien dépendrait de lui par la suite. Penn' le quaker, qui avait donné avec pleine confiance dans les prétendus plans de liberté religieuse, s'était rendu en Hollande pour y faire des prosélytes parmi les Anglais réfugiés, et amener, s'il se pouvait, le prince et la princesse d'Orange à des vues dont le secret ne lui était pas confié. Penn avait beaucoup parlé; on s'était! défié de lui. Cependant le prince avait conclu de ses! discours que Jacques était encore dans de honnes dispositions à son égard, et avait exprimé le désir qu'on envoyât à La Haye un personnage avec lequel il pût' s'entendre sur l'affaire des tests. Il devait, de son côté, déterminer les états à envoyer extraordinairement en Angleterre un homme qui jouirait de toute sa confiance.

Jacques entra avec empressement dans cette négociation; mais il montra, par le choix de son envoyé,

1686 qu'il ne se proposait autre chose que de tromper son 1687, gendre L'homme qu'il chargea d'allen rassuren le prince et sa fille était un Irlandais, intrigant obscur, ancien espion du gouvernement espagnol, qui îni avait donné le titre de marquis d'Albeville. Les jésuites n'avaient pas d'agent plus corrompu, plus vénal, ni plus décrié; mais ils prisaient en lui une sorte d'astuce qui le rendait propre à une mission toute d'impudence. Les États, sur le bruit d'une alliance prochaine entre la France et l'Angleterre contre la Hollande, envoyèrent près de Jacques, à la prière du prince d'Orange, le ministre Dykvelt, un de leurs hommes d'état le plus habiles. Ses instructions portaient sur des objets de politique générale; mais il était en particulien chargé des intérêts du prince, qui déjà étaient ceux de l'église anglicane et de l'aristocratie protestante. Du côté des catholiques exaltés, la négociation n'était pas sérieuse. Ainsi, tandis que Dykvelt, déclarait l'opposition respectueuse du prince et de la princesse d'Orange à la suspension des tests, et demandait des explications sur les bruits courans relativement à la succession, d'Albeville élevait à La Haye des récriminations. Il se plaignait de la protection accordée par les états à l'indocilité des anglicans; de l'asile qu'ils donnaient à des hommes dont le roi son maître avait tout lieu de suspecter les intentions; enfin, de la sévérité montrée contre quelques officiers des régimens anglais au service des Etats. Il demandait qu'on lui rendît ces officiers, alors détenus, et dont le roi connaissait le dévouement à sa personne; qu'on lui livrat le docteur Burnet, l'un des réfugiés dont le roi avait 1686 le plus à se plaindre; enfin, sur la question des tests, 1687 ce qui concernait particulièrement le prince et la princesse d'Orange, il redisait, mais avec une absence de conviction trop évidente, ce que Penn le quaker avait dit en faveur du système de tolérance adopté par le roi.

A l'égard des officiers anglais, les États refusèrent satisfaction. Le prince et la princesse combattirent les argumens de d'Albeville sur la religion, soutenus en ceci par le docteur Burnet, celui-là même dont Jacques réclamait l'extradition. Burnet, auteur de l'histoire de la Réformation, et des précieux mémoires connus sous le nom d'Histoire de mon temps, était l'un des esprits les plus distingués de ce siècle. Philosophe animé d'une foi vive, partisan judicieux de cette tolérance pratique qu'il ne voulait pas voir érigée en principe par les catholiques au profit de leur seule religion, il avait été tour à tour aimé, consulté, persécuté par Jacques et par Charles II. Sans compromettre son caractère et faire suspecter sa loyauté, il avait été plusieurs fois en même temps dépositaire des secrets de la cour et de ceux de l'opposition. Il avait désapprouvé la conjuration protestante, et défendu ceux de ses amis qui avaient joué leur tête dans cette déplorable affaire. Ayant assisté Russel à ses derniers momens, il avait écrit sur ce grand et vertueux homme de délicieuses pages, qui, longtemps après l'exécution de Russel, avaient fait verser des larmes à ses ennemis mêmes. Enfin, la dernière

1686 année du règne de Charles II, il avait prêché dans 1687, une église un sermon que la cour avait traité de factieux. Depuis lors il avait quitté l'Angleterre; il avait visité la France pendant les horribles dragonades, l'Italie et Rome pendant un pontificat pen glorieux pour l'église de Rome. Partout les théologiens et les hommes d'état avaient recherché dans sa conversation les lumières et le suffrage d'un esprit supérieur; Louis XIV même lui avait fait quelques avances. Tout ce qu'il avait vu en Europe avait fortifié son attachement pour la constitution de son pays et pour le protestantisme anglican, et, croyant que leur salut ne pourrait venir que du prince d'Orange, il était venu enfin se fixer en Hollande. Il jouissait auprès du prince d'un grand crédit; il était consulté par lui sur les affaires d'Angleterre, et conseillait la plupart des réponses qui mettaient en défaut les captieuses sollicitations et les manœuvres de d'Albeville. Personne ne travaillait avec plus de succès que lui à éclairer les non-conformistes sur le véritable but des caresses dont ils étaient devenus l'objet. Ses écrits, imprimés en Hollande, et presque toujours sous un titre piquant, étaient fort recherchés en Angleterre, où ils circulaient clandestinement. Les catholiques avaient un si grand intérêt à s'emparer de la personne du docteur, qu'après le refus fait par les Etats de le livrer, il dut se tenir sur ses gardes: de toutes parts, on l'avertissait qu'il courait risque d'être enlevé par les agens de d'Albeville.

Parmi les réfugiés il y avait aussi un légiste écos-

sais nommé Steward, homme d'un talent fort remarquable, et très-considéré pour la conduite qu'il avait tenue depuis la restauration. Plutôt que d'abjurer le covenant, il avait abandonné sa profession et son pays; on l'avait toujours regardé comme l'agent principal des mouvemens révolutionnaires partis de l'extérieur. Les jésuites parvinrent à le gagner à leur système de tolérance. Il revint en Angleterre, fut accueilli à la cour avec une faveur égale à celle dont jouissait Penn le quaker, et, comme Penn, se dévoua par conviction, peut-être par inimitié contre les anglicans, à ce grand œuvre du rapprochement des sectes dissidentes. On travaillait alors à faire entrer dans les corporations et dans les magistratures populaires des catholiques et des non-conformistes. Le roi pensait que cette habitude de vivre ensemble établirait entr'eux de solides liens. Il est vrai que la part des catholiques dans l'admission aux emplois était beaucoup plus forte que celle de leurs nouveaux alliés. Cependant, par le crédit de Penn et de Steward dans les renouvellemens de magistratures qui eurent lieu à la fin de l'année 1686, un quaker fut fait lord-maire de Londres; plusieurs presbytériens, signalés comme ennemis du gouvernement sous le dernier règne, furent élevés aux fonctions de juges de paix et d'aldermen. Enfin, au mois de février 1687, l'ordonnance 1687. qui devait légaliser ces nominations et suspendre les lois pénales fut publiée en Écosse.

La teneur de cette première ordonnance prouvait que les catholiques exaltés, tout en appelant à leur

1687 secours les presbytériens d'Écosse : graignaient de tros 1688. encourager leur esprit révolutionnaire, et de se priver pour l'avenir des moyens de répression fournis à deur égard par les tests anglicans. L'ondonnance distinguait entre les presbytériens modérés et des presbytés riens rigides; elle autorisait les premiers aux paisibles réunions dans l'intérieur des maisons, mais continuate pour les seconds l'expresse défense des conventicules en plein air; elle s'étendait avec amour sur ce qui intéressait les papistes, sujets fidèles, disait-elleuctotrop. long-temps victimes de leur dévouement à la gause royale, trop long-temps exclus sous d'odieux prétextes, de fonctions que leur constante les des auté les rendait si dignes d'exercer. Le roi, en verte de son absolu pouvoir, de sa souveraine autorité et prénogotive rayale, à laquelle tous ses sujets étaient tenus. d'obéir, voulait qu'à l'avenir ils fussent reconnus! aptes à posséder toutes sortes d'emplois, et quion me pût exiger d'eux et des autres dissidens, commentes. , presbytériens modérés et les quakers, d'autre serment! que celui d'être fidèles à l'absolu pouvoir en vertuduquel l'ordonnance elle-même était promulguée doute

. Un mois après, une déclaration analogue fut publiée en Angleterre; elle était appropriée à l'étas des sectes dissidentes dans ce royaume, et ne mantraite point aux non-conformistes protestans les défiances qui repoussaient une partie de ceux d'Ecosse, moins capables, à la vérité, d'user avec modération de la liberté religieuse. Elle ménageait le parlement, exprimant l'espoir qu'il consentirait à une mesure sur la-

quelle le roi croyait devoir prendre l'initiative. Elle 1687 ne donnait point l'absolue volonté du roi pour unique 1688. raison de l'abolition des tests; mais elle démontrait, comme cela était facile, qu'après tant d'efforts depuis deux siècles pour établir dans le royaume une parfaite uniformité religieuse, on ne pouvait plus réconcilier les consciences qu'en cessant de les forcer. Tous les sermens d'allégeance, de suprématie, et les divers tests, étaient donc supprimés jusqu'à la prochaine convocation du parlement. Le roi garantissait au clergé anglican la pleine et entière possession de ses droits; il ne lui ôtait que celui de persécuter les nonconformistes, de fonctions que leur constant, estamonto

Assurément les deux déclarations s'adressaient à des intérêts puissans. Les hommes habiles qui avaient conçu la pensée de les soulever contre la suprématie long-temps odieuse de l'église anglicane, attaquaient celle-ci d'une manière redoutable; mais autre chose était de faire hair les tests par une grande partie de la nation, autre chose de faire aimer le pouvoir absolu, en vertu duquel ils étaient supprimés : les catholiques pouvaient consentir à l'établissement de ce pouvoir qui n'avait rien de menaçant pour eux; les non-conformistes protestans, acceptant avec reconnaissance la liberté religieuse qu'on leur accordait, ne se séparaient point toutefois des anglicans dans les réclamations élevées par ceux-ci contre le principe d'une volonté royale mise au-dessus des lois. Sur le premier point, les non-conformistes envoyèrent des adresses de remerciement qui réjouirent la cour,

1687 mais ils se turent sur le second; et bientôt il fut aisé 1688, de reconnaître qu'à quelques exceptions près ils ouvraient bien plutôt l'oreille aux attaques des anglicans contre le pouvoir absolu qu'aux déclamations des catholiques contre la rigueur des tests. On leur représentait avec grand succès que ces belles idées de tolérance n'étaient pas nouvelles; que, sous le dernier règne, les papistes les avaient déjà prêchées pour se faire admettre; qu'en désespoir de cause ils y revenaient après une multitude d'horribles complots; que de roi lui-même, dans le temps de son alliance avec l'église anglicane; avait été le plus ardent persécuteur des non-conformistes, qu'il accueillait: avec affectation les protestans venus de France, mais que ce n'était pas ainsi qu'il recevait les protestans obligés par la tyrannie de lord Tyrconnel à quitter l'Irlande. En effet, depuis qu'il était vice-roi et commandant de l'armée, lord Tyrconnel poussait, avec toute l'énergie de son caractère, la partie du plan des catholiques exaltés qui consistait à faire de l'Irlande une place d'armes. Il avait enlevé aux villes et aux corporations leurs chartes; il renvoyait tous les protestans employés dans le gouvernement de l'île sous le duc d'Ormond et le comte de Clarendon. Comme il augmentait la force de son armée suivant la hardiesse croissante de ses entreprises, les riches protestans n'avaient plus d'autre ressource que celle de s'expatrier. Les uns passaient en Angleterre, les autres allaient jusqu'en Hollande, où la politique du prince d'Orange les accueillait.

Comme c'est presque toujours l'emportement qui 1687 trahit les vues des partis, et l'impatience de jouir des 1688. résultats qui tue les moyens d'y parvenir, les exaltés d'Angleterre, tout en prêchant la liberté des cultes, faisaient déjà voir l'intention de rendre leur religion dominante. Pour dresser la génération naissante, il fallait qu'ils s'emparassent de l'éducation : non contens d'avoir fondé des collèges où la jeunesse catholique pouvait être élevée à l'abri des séductions des protestans, ils voulurent envahir les universités protestantes ellesmêmes. Dans une première attaque sur celle de Cambridge, ils furent repoussés; mais, à la suite d'un trèslong combat, ils pénétrèrent dans celle d'Oxford, naguère si imprudemment déclarée contre le principe de la résistance. La place de régent du célèbre collège de la Madeleine à Oxford étant venue à vaquer, le roi ordonna aux membres du collège d'élire un certain Farmer, nouveau converti, un de ces intrigans qui, sous tous les régimes, briguent les emplois par les opinions. Les membres du collège répondirent en faisant mettre sous les yeux du roi la liste des vices et méfaits reprochés à son candidat. Jacques indiqua un personnage moins décrié; les membres du collège le repoussèrent encore, bravant toutes les menaces de Jacques. And three the Adress three bornell and the linearing the

Cette affaire causait déjà une très-grande rumeur, lorsque plusieurs lettres des jésuites de Liège à ceux de Fribourg furent interceptées en Hollande et dépêchées en Angleterre par les réfugiés. Ces lettres parlaient avec ravissement de l'état prospère de la re-

1682 ligion, et de ce que la société faisait pour enlever 1688 l'éducation aux hérétiques. « Nous gaghons peu à « peu du terrain en Angleterre, disaient les pères « liégeois; nous enseignons les humanités à Lin-« coln, à Norwich et à York, et nous avons à Wor-« cester une chapelle publique qui est protégée par « une garde de soldats. De plus, nous devons acheter a quelques maisons dans Wiggan, ville de la province w de Lancastre. Nos intérêts s'avancent puissamment; « ce sont des pères de notre société qui prêchent dew pant la famille royale et dans les principales églises, won ils attirent un prodigieux concours de sidèles, « On a déjà acheté diverses maisons à la Savoie pour «118,000 florins, afin d'y faire un collège. » Les mêmes lettres, parlant de Jacques II, contenaient sur sa bigoterie des particularités qui achevaient de tuer par le ridicule un système déjà détesté comme odieux. Elles disaient que le roi venait d'être admis à partiesper aux mérites de la société de Jésus, et témòignait une grande joie de s'y voir affilié, qu'il déclarait que les intérêts de l'ordre étaient les siens; qu'il mourrait martyr plutôt que de ne pas achever de son vivant la conversion de ses royaumes; qu'une fois un d'eux s'étant agenouillé devant lui, il l'avait relevé

en lui disant que ce serait plutôt au prêtre à recevoir du roi un hommage semblable. L'authenticité des lettres était prouvée par les renseignemens qu'elles donnaient sur des entreprises encore tenues secrètes au moment où elles avaient été écrites. Elles annonçaient la future élévation du père Piter à la dignité de cardinal, et sa prochaine entrée au conseil privé; le rem- 1687 placement du père capucin Mansuel dans le poste de 1688. confesseur du roi par le père Warner, recteur des jésuites de Saint-Omer, petite révolution qui n'était pas sans importance pour la suite des projets des catholiques exaltés. Les lettres citaient enfin un mot du roi qui faisait allusion à ces projets. Il avait répondu à une personne qui gémissait devant lui de ce que son héritier présomptif était un hérétique : « Dieu saura m'en donner un autre. » la angle alla moz saux

Il n'y avait plus en effet que ce présent du ciel qui pût préserver la nouvelle église catholique du règne de Guillaume. Le parlement, malgré tous les efforts qu'on avait faits dans l'intervalle de quatre prorogations successives pour le détacher de l'église anglicane, n'arrivait point à ce système de tolérance pour lequel on avait d'abord espéré qu'il se passionnerait. On hésitait à le dissoudre, car c'était le parlement royaliste obtenu au prix de tant de fraudes dans la première année de ce règne. De nouvelles élections paraissaient devoir, en dépit de la réforme des corporations, fournir des gens encore moins bien disposés. Gagner du temps et continuer à travailler les esprits comme on avait fait depuis la rupture avec l'église anglicane, devenait périlleux, car l'ambassadeur Dykvelt, après d'inutiles remontrances dans l'affaire des tests, dans celle des universités de Cambridge et d'Oxford, et au sujet de la publication des deux ordonnances, commençait à menacer de l'opinion publique, de la résistance de tous les Anglais, si l'on ne

1687 s'arrêtait, et faisait sentir que cette résistance pourrait 1688. trouver au dehors un appui élevé. Les catholiques jugeaient mieux encore des intentions du prince d'Orange par les leurs que par les paroles et la conduite de son ambassadeur. Il fallait le prévenir, pour n'être pas surpris par lui. Ils renvoyèrent Dykvelt, et se réjouirent de son départ comme d'un commencement de succès. Louis XIV, qu'on est toujours porté à considérer comme mieux informé que Barillon des intentions des catholiques exaltés, écrivait à cet ambassadeur de ne rien faire pour empêcher la rupture entre le roi et son gendre, parce qu'au lieu d'avoir aucune suite fâcheuse, elle faciliterait l'exécution des desseins de sa majesté britannique.

Pour aider Jacques dans ces nouveaux desseins. les catholiques lui avaient fait agréer comme directeur le jésuite Warner, fort habile sur les cas de conscience, homme énergique d'ailleurs, enfin l'ami particulier du père Piter. Jacques ne fit plus rien qu'à l'instigation de l'un et de l'autre, et bientôt on s'en aperçut. Le père Piter fut fait membre du conseil d'état. Le parlement fut dissous; on continua cependant à travailler au rapprochement des non-conformistes et des catholiques, et à préparer, par leur concours, les élections d'un futur parlement. Le nonce d'Adda fut reçu publiquement à Windsor: son cortège, composé de prêtres romains et de religieux étrangers, traversa fastueusement les rues de Londres. On distribua des commissions d'officiers pour des troupes de nouvelle levée; on fit dans quelques places

fortes de grands travaux, et des armemens dans tous 1687 les ports. A ces préparatifs, faits avec activité et intelligence, se joignirent quelques maladroites vanteries; et l'ensemble des faits et des discours montra, dans le parti catholique, un redoublement d'ardeur, probablement dû à quelque détermination audacieuse. Alors en effet, comme on l'apprit par l'événement; car les délibérations furent enveloppées du même secret qui avait convert la conjuration des poudres et l'assassinat du juge Godefrey, les catholiques exaltés étaient déterminés à opposer au prince d'Orange non plus un acte de parlement, mais un prince de Galles. C'était sans doute en connaissance de cette résolution extrême que le marquis d'Albèville osait dire en Hollande aux officiers du prince : « Cette église anglicane dont vous parlez tant ne sera plus avant deux ans qu'un corps sans vie. »

Comme si l'espoir d'obtenir pour la reine, par la prière et par les secours de la médecine, un retour de fécondité fût tout à coup venu aux catholiques exaltés, on entendit parler, dans le mois d'août, de présens envoyés à Notre-Dame de Lorette, pour l'heureux succès d'un voyage que la reine allait incessamment faire aux eaux de Bath. Le roi devait lui-même la conduire. On faisait, sur la vertu de ces eaux, les contes les plus extraordinaires; leur immanquable effet serait, disait-on, de régulariser, chez la reine, les accidens naturels à son sexe. Le roi et la reine devaient en chemin faire leurs dévotions à la chapelle de Sainte-Hunifrède, très-célèbre

1687 tehant question de détruire ce qu'on appelait l'éta-1688. blissement de Cromwell, c'est-à-dire la propriété, fondée sur la grande colonisation protestante qui avait pacifié le pays en 1652, et l'avait tenu en bride pendant tout le règne de Charles II. Le roi croyait que cinq années au moins étaient nécessaires pour achever cette révolution. Lord Tyrconnel voulait qu'avant un an elle fût accomplie; que l'Irlande, complètement séparée de l'Angleterre par la religion, fût mise sous la protection du roi de France, pour qu'elle offrît, à tout événement, aux catholiques d'Angleterre un asile entièrement purgé de la présence des protestans : ses plans furent approuvés.

En passant par Oxford, le roi reçut l'hommage. des divers collèges de l'université. Les membres du collège de la Madeleine, constitués déjà depuis près d'un an en état de résistance ouverte, se présentèrent comme les autres. Le roi s'emporta contre eux, leur dit qu'il comptait sur sa présence pour en finir, et qu'ils eussent à procéder immédiatement à l'élection du sujet qu'il leur avait désigné. Une nouvelle mise aux voix eut le même résultat que toutes celles qui avaient précédé. Jacques, continuant sa route sur Bath, livra à la cour des Délégués les membres du collège qui bientôt furent remplacés par des jésuites. Il était revenu le 16 octobre à Windsor avec la reine. On commença presque aussitôt à parler de l'heureux effet des bains sur la santé de celle-ci. Dès les premiers jours de novembre, les catholiques exaltés firent courir le bruit qu'elle était enceinte. A la fin de ce

mois, la nouvelle, plusieurs fois démentie, fut don- 1687 née pour certaine. L'impatience des catholiques , dou- 1688. blant les jours, faisait déjà remonter à trois mois, au milieu de décembre, l'époque de la conception supposée. Toutefois le 16 octobre fut, après maintes tergiversations, le jour adopté par la reine, et sur lequel se continuèrent long-temps les calculs officiels. Les nouvelles répandues par la cour sur l'état de la reine étaient de plus en plus favorables; des prières publiques se faisaient dans les églises catholiques et protestantes pour remercier le ciel. Cependant tout se passait mystérieusement autour de la reine, et faisait soupçonner une imposture, qu'une multitude d'écrits secrets s'efforçaient de démontrer. On réimprima une relation de la grossesse supposée autrefois par la reine catholique Marie pour exclure du trône Élizabeth, et par cette simple épigraphe, idem iterum, on sut ramener les esprits le moins prévenus sur la tentative toute semblable conseillée aux catholiques par le retour des mêmes dangers. Les indices sur cette nouvelle fraude ne manquaient pas. La reine, par nécessité ou par imprévoyance, les fournissait ellemême. Toutes les personnes employées auprès d'elle étaient papistes. On n'était plus admis à sa toilette comme par le passé. La princesse de Danemarck, et les dames protestantes de haut rang, dont le témoignage eût fait taire dans le public tous les soupcons, cherchaient inutilement, dans l'intérêt de la reine elle-même, et plus encore dans l'intérêt de l'enfant qu'elle prétendait porter, à obtenir certaines preuves,

faciles à donner à des femmes. La reine paraissait me priser les accusations, et continuait à s'entourer du secret le plus impénétrable.

Cependant, sur la foi de la grossesse, ou des mesures prises pour assurer le succès de la fraude, les plus grands efforts étaient faits par les catholiques exaltés pour que la convocation d'un parlement antianglican pût coïncider avec la naissance d'un prince de Galles. Ils espéraient que cet événement frapperait d'impuissance leurs ennemis, que la nation l'accepterait comme un gage d'avenir pour la famille re gnante, aimant mieux passer pour dupe que d'être ruinée par une guerre civile, et que ce parti pris, elle ferait, contre l'église anglicane, ce qu'elle avait fait à la restauration et après la rupture d'Oxford contre les républicains. Les félicitations que Jacques avait reçues des autorités pendant son voyage lui avaient donné à croire qu'il les trouverait disposées à concourir au renversement légal de l'église anglicane. Il envoya aux gouverneurs des comtés, après avoir exigé d'eux par écrit un serment particulier d'obéissance, des instructions d'une nature si étrange, qu'il fallait refuser nettement de les suivre, ou feindre de ne les pas comprendre. Beaucoup prirent ce dernier parti. Il s'agissait de former, dans chaque comté, une commission de trois personnes pobles qui prissent l'engagement de se dévouer entièrement aux volontes du roi. Ces trois commissaires devaient être charges de préparer les élections, en visitant tous ceux qui étalent connus pour avoir quelque crédit, et leur faisant

connaître ce que le roi désirait d'eux. Dans beaucoup 1687 de comtés, les gouverneurs demandèrent des explications, alléguèrent des difficultés, et, en gagnant du temps, parvinrent à se soustraire à la responsabilité de la mesure corruptrice qui leur était recommandée, d'autres exécutèrent les ordres de la cour, et firent faire les tournées électorales. Les commissaires choisis par eux allaient de ville en ville, disant aux habitans riches: Si vous êtes choisi pour être membre du parlement, voulez-vous consentir à faire abolir le test et les lois pénales?—Voulez-vous donner votre suffrage à telle personne, que Sa Majesté désignera? -Voulez-vous vivre en repos et en paix avec vos voisins, de quelque religion qu'ils soient, tant dans le royaume que dehors?

Aux deux premières questions, la réponse fut presque partout un refus net. A la dernière, que son ambiguité ne permettait pas d'aussi bien saisir, on répondit d'une manière vague, mais dans des termes qui parurent avoir été concertés, « qu'on vivrait en « paix avec tout le monde autant que le permettraient « les intérêts de Sa Majesté et du gouvernement établi « par les lois. » On avait cru entendre que la cour parlait des catholiques d'Irlande et de ceux de France, ligués aujourd'hui d'une manière si évidente contre le protestantisme, et l'on voulait faire sentir qu'on n'aurait point scrupule de se défendre contre eux en formant une ligue protestante.

La cour, se voyant battue dans l'appel fait en détail à l'opinion publique, ajourna encore la convoca-

tion d'un parlement. Il était évident pour elle, après un tel essai de son influence, que les non-conformistes ne seraient élus qu'en petit nombre. Ceux-ci, d'ailleurs fort empressés à jouir de la liberté qu'on leur avait accordée, ne se montraient nullement persuadés que cette liberté dût trouver sa sauve-garde dans la supposition ou la naissance véritable d'un 1688. successeur papiste. On revint donc au moyen déjà employé l'aunée dernière. Au commencement de mai, une seconde proclamation pour la liberté de conscience fut publiée. Dans un préambule, le roi se disait encouragé à renouveler sa première ordonnance par le grand nombre d'adresses de remerciement et d'assurances verbales qu'il avait recueillis pendant son voyage. Les heureux effets de cette ordomnance avaient déjà été suffisamment appréciés, suivant lui, par tous les hommes sages; on avait joui de la paix la plus profonde. Si quelques changemens, ajoutait - il, avaient été faits dans les employés civils et militaires, c'est que le bien du service avait exigé qu'on renvoyat les hommes opiniatrement attachés au maintien des tests, l'abolition de ces sortes d'engagemens ayant été reconnue nécessaire au repos et à la prospérité du pays. Le roi terminait par l'assurance formelle qu'un parlement serait convoqué au plus tard dans le mois de novembre. L'année dernière, les catholiques s'étaient bornés à répandre, par la presse officielle, l'ordonnance qui abolissait les tests. Ils voulurent cette fois une publicité plus offensanté pour leurs ememis, et obtinrent

du conseil un ordre qui prescrivait aux évêques an- 1688. glicans de faire lire l'ordonnance deux fois dans toutes les églises de leurs diocèses. La première lecture devait avoir lieu le 20 de mai dans les églises de la cité et dans toutes celles à la distance de dix milles. C'était ainsi que la fameuse proclamation d'Oxford avait été portée à la connaissance de tous les Anglais en 1681. On se souvenait avec quel empressement les évêques avaient rendu ce service à la cour, avec quel zèle ensuite ils avaient soutenu et fait prêcher la doctrine de l'obéissance passive. Les catholiques croyaient qu'en vertu de cette doctrine les évêques se trouveraient dans l'obligation de servir ici contre euxmêmes, et suivant le mot énergique du père Piter qu'ils seraient forcés de manger leurs propres ordures. Mais il n'en fut pas ainsi, parce que les partis ne se croient jamais liés par les obligations qu'ils imposent aux autres. Les anglicans, naguère absolutistes contre les presbytériens, étaient redevenus indépendans vis-à-vis des catholiques. Les évêques, avant le jour fixé pour la première lecture de l'ordonnance, s'assemblèrent à Londres chez l'archevêque de Cantorbéry La série de raisonnemens par laquelle ils repassèrent de leurs principes de soumission aveugle à la doctrine des résistances était un de ces jeux d'esprit au moyen desquels on veut, tout en se contredisant, prouver qu'on n'a pas cessé d'être conséquent. « Il est, dirent-ils, illégal de dispenser des lois dans « des circonstances contraires au but de ces mêmes a lois. - Le roi n'a pas le pouvoir de faire un acte

1688. « illégal. — D'antre part, il est considéré par les lois « comme ne pouvant mal faire. — Donc la déclaration « actuelle sur la liberté de conscience ne peut être « regardée comme émanée du roi, puisqu'elle est il- « légale. — Conséquemment, et sans manquer à l'o- « béissance, les évêques peuvent ne point obéir à « l'ordre de publier la déclaration. »

Sur ces bases, une requête au roi fut rédigée et signée par les évêques de Saint, Asaph, d'Ély, de Chester, de Bath et Wells, de Bristol et de Péterborough, et par l'archevêque de Cantorbéry. Ils la présentèrent la veille du jour où la première lecture devait être faite dans les églises de Londres. Ils s'efforçaient de démontrer que ce n'était pas par esprit d'insubordination qu'ils venaient témoigner, de leur répugnance à lire la déclaration; que ce n'était pas non plus par haine pour les non-conformistes, car le temps leur paraissait venu d'user, envers ces derniers, de tempéramens convenables; mais le parlement seul pouvait réformer les lois qui les concernaient, enice qui les obligeait à supplier Sa Majesté, de ne pas insis, ter sur la lecture de sa déclaration, c'est que cette déclaration était fondée sur un pouvoir de dispenser que le parlement avait toujours considéré comme, illegal : or l'église ne pouvait consentir à donner una publicité solennelle à ce que le parlement n'approuvait point. La forme de la requête était respectueuse, les expressions de dévouement et de loyanté y étaient, prodiguées; cependant le refus d'obéissance était positif. La protestation contre le pouvoir absolu, bien

que fondée sur une distinction subtile, était, dans la 1688. situation des choses, un acte de haute importance publique; à défaut de parlement, c'était l'église qui servait d'organe à l'opinion. Dans l'affaire du docteur Sharp, un premier exemple de résistance avait été donné par l'évêque de Londres; son procès avait intéressé la nation entière; mais ici la résistance était collective; elle n'avait rien d'alarmant pour les nonconformistes, la requête prenant aussi leur situation à cœur, les détachait en partie de la cour. Une affaire générale entre toutes les forces de la contre-révolution et l'esprit public dans tous ses modes de manifestation possibles devait donc suivre la protestation des évêques, si la cour entreprenait de les forcer d'obéir.

Jacques hésita entre les deux partis qui lui furent présentés, ou bien retirer la déclaration, ou punir la requête des évêques. Il se rangea enfin de l'avis du chancelier Jeffryes, homme de ressource quand il fallait trouver, pour la violence, des prétextes légaux. Jeffryes prétendit que la manière dont les évêques avaient dressé leur pétition était tumultuaire, et conséquemment susceptible d'être poursuivie par les lois; sur quoi les évêques furent sommés de comparaître devant le conseil. Cela n'intimida pas les membres du clergé inférieur : dans la plupart des églises, ils s'abstinrent de lire la déclaration; il y en eut un qui monta en chaire l'ordonnance à la main, et dit aux assistans qu'il se voyait forcé de la lire tout haut, mais qu'il ne savait pas de loi qui les obligeat à l'ecouter : l'église fut aussitôt vide. Les fidèles prenaient

1688. d'eux-mêmes le parti de sortir dans le petit nombre de lieux où la cour était obéie. Quinze jours s'écoulèrent entre la séance du conseil où la mise en prévention des évêques avait été résolue, et celle où ils durent comparaître. La plus grande agitation régna dans Londres pendant tout ce temps. Les troupes employées pour maintenir l'ordre se montrèrent elles-mêmes mal disposées. Le roi reconnut trop tard qu'il avait pris, en persistant dans sa déclaration et faisant poursuivre ceux qui protestaient contre elle, une résolution dangereuse, surtout bien intempestive, car on était déjà dans le huitième mois de la prétendue grossesse de la reine, et ce n'était pas prop de toute l'adresse et de toutes les forces du parti catholique pour faire réussir cette fraude. La sécurité publique était la principale de toutes les conditions de succès; on venait de la troubler par une entreprise qui rendait toutes espèces d'accusations plus croyables.

mD'après les bruits alors accrédités, et qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant la vérité sur l'affaire de la succession, jusqu'au commencement d'avril on al'avait pur savoir, d'une manière certaine, si la grossesse de la reine était simulée, ou si réellement le pélarinage, et les saux de Bath lui avaient réussi au point de la disposer à redevenir mère après sept années de stérilité. Mais le 9 d'avril, la reine eut un accident dont les direonstances ne purent être entièrement cachées, et à la suite duquel la grossesse ne put définitivement passer que pour supposée; car si jusque-

là elle avait été réelle, l'accident n'était autre chose 1688 qu'une fausse couche, et si depuis le commencement elle avait été feinte, le même accident était de nature à rendre impossible la continuation de la fraude. La reine continua cependant à se montrer avec l'apparence d'une grossesse dont les progrès étaient imparfaitement imités sur sa taille par l'ampleur croissante de ses vêtemens, et l'art des personnes qui l'habillaient. Ce manège dura pendant les mois d'avril et de mai, sixième et septième mois, sans que de nouveaux accidens vinssent le trahir; mais l'incrédulité publique trouva dans le mystère qui présidait au lever et au coucher de la reine un argument de tous les jours, et qui prouvait plus à mesure qu'on approchait du terme. La malice avait eu quelque part à la vogue des premiers sonpçons; mais les mêmes bruits, confirmés parce qu'on ne les démentait pas, excitaient maintenant l'indignation. On voyait déjà l'audace poussée jusqu'au bout, et bientôt un faux prince de Galles, un enfant qui détruirait la religion protestante, imposé à l'Angleterre.

La mise en accusation des évêques signataires de la requête, arrivant précisément dans le temps où la crainte que les papistes ne parvinssent à faire accepter leur prince de Galles s'emparait des esprits, enhardit prodigieusement cette crainte. La nation, qui s'était résignée au règne de Jacques comme à une sorte de tempête politique au delà de laquelle elle apercevait un repos assuré, reparut pour défendre sa dernière espérance ce qu'elle s'était montrée au temps

1688. de la conspiration papiste. Avant le jour où les évêques devalent comparaître devant le conseil, une multitude de personnes de toute condition allerent les visiter chez eux; les avenues de leurs maisons étaient encombrées par la foule des gens qui attendaient le moment de se présenter. Lorsqu'ils allèrent au conseil, tous les travaux furent suspendus; c'était l'affaire de chacun. L'immense population de Londres, sortie des maisbus, se tint dans les rues voisines du palais, attendant la décision du conseil. On apprit, au bout de quelques heures, que les évêques allaient être conduits à la Tour par la Tamise. On se précipita vers les quais pour se trouver sur leur passage; la fermentation était au comble; les cris les plus menaçans étaient proférés: mais quand cette multitude exaspérée vit paraître les évêques, et que ceux-ci, étendant la main pour demander la paix, lui donnèrent la bénédiction, elle s'agenouilla, se recueillit, puis se dispersa consternée et silencieuse.

Péndant que la ville de Londres était ainsi agitée, c'est-à-dire dans les premiers jours de juin, la cour se préparait à faire accoucher la reine. D'après le calcul admis jusqu'ici, et qui faisait partir du 16 octobre la période nécessaire de neuf mois, la reine se trouvait alors dans le courant du huitième. Elle avait annoncé qu'elle quitterait Whitehall au milieu de juin pour aller passer à Windsor le mois qui la séparait encore de son terme. Mais cet avis n'avait été donné que pour mettre en défaut les personnes que leur rang appelait à assister à l'accouchement, et qui se pro-

mettaient de démasquer la fraude. On était sûr ainsi 1688. qu'elles resteraient jusque vers le milieu du mois de juillet au fond de leurs châteaux, et pour plus de sûreté on disait tantôt que ce serait à Windsor qu'irait la reine, tantôt que ce serait à Richemond, ou dans quelque autre résidence royale. Des le mois de mai, on avait fait ordonner à la princesse de Danemarck les eaux de Bath; on espérait que, trompée comme tout le monde, elle y resterait jusque vers le terme présumé de la reine. Quant à l'archevêque de Cantorbéry, autre témoin aussi intéressé à surveiller que difficile à tromper, il était à la Tour . La reine était donc à peu près assurée d'accoucher quand elle voudrait, et en présence de témoins choisis, lorsque tout à coup la combinaison fut dérangée par la nouvelle du prochain retour de la princesse de Danemarck. Elle ne se trouvait pas bien des eaux de Bath, et se disposait à venir rejoindre la reine. On changea vite le premier plan : la reine déclara, en citant les dates des visites que le roi lui avait faites avant le voyage de Bath, qu'elle se croyait d'au moins vingt jours plus avancée qu'elle ne l'avait pensé jusque-là, qu'elle ne

r. On a cru devoir préférer cette explication de l'absence de la princesse de Danemarck et de l'archevêque de Cantorbery, à celle que fournissent les Mémoires de Jacques II. Suivant lui, la princesse serait allée à Bath tout exprés pour ne pas voir si la reine accouchait on n'accouchait pas, et par là donner lieu méchamment aux soupeons qui devaient résulter de son absence. L'archevêque, par un motif semblable, se serait exposé à être mis à la Tour. C'est par des allégations de cette force que le disciple des jésuites Warener et l'iter prétend renvoyer l'imposture à ses adversaires.

admis jusqu'ici, et qui faisait partir du rii octobre la

Saint-James, où elle ferait ses couches. On lui représenta que rien n'était préparé dans ce palais pour la recevoir; elle répondit, comme si déjà les douleurs l'eussent avertie de sa prochaine délivrance, qu'elle voulait immédiatement partir. On disposa tout à la hâte à Saint-James, et le lendemain même de son arrivée, 10 juin, avant qu'on fût prévenu de son brusque déplacement, et à l'heure où les dames protestantes de la cour étaient à l'église, car c'était la fête de la Trinité, elle fit avertir le roi qu'elle était en travail. En comptant du 16 octobre, comme elle avait fait jusqu'ici, il y avait huit mois moins six jours qu'elle était enceinte.

Il n'y avait auprès d'elle que deux femmes de chambre, une sous-femme dé chambre, et la sagefemme. La comtesse de Sunderland, épouse du premier ministre, et lady Bellasis, dame catholique, arrivèrent ensulte. Le roi vint enfin lui-inême, amenant avec lui une vingtaine de grands personnages, membres de la chambre haute et du conseil privé. L'ambassadeur de Hollande n'avait pas été prévenu. Le roi et sa suite se tinrent rangés du côté de la chambre opposé au lit de la reine. Le lit était situé dans une alcove et caché aux regards par d'épais rideaux, fermés avec le plus grand soin. Les dames étaient dans l'alcove, qui communiquait avec d'autres appartemens par une porte de fond. La reine cria. Les femmes dirent qu'elle était délivrée; une d'elles sortit de l'alcove, portant un paquet dans lequel l'enfant était

1

censé enveloppé; mais on ne le vit ni ne l'entendit. 1688. La comtesse de Sunderland fit au roi un signe convenu, sur quoi il annonça haut à ceux qui l'entouraient qu'un prince de Galles était né, mais sans montrer autre chose qu'une expression de joie évidemment troublée par beaucoup d'inquiétude. Les prétendus témoins de l'accouchement sortirent sans avoir rien vu, et la nouvelle fut aussitôt rendue publique. A la suite de cette scène, qu'elle avait jouée avec autant de présence d'esprit que d'énergie, la reine n'essaya pas de prouver qu'elle était réellement accouchée. La princesse de Danemarck revint trois jours après et ne fut pas admise au secret du lit, qui demeura toujours entre la comtesse de Sunderland, lady Bellasis et les femmes de chambre papistes. Le médecin Chamberlain, qui accouchait ordinairement la reine, ne fut appelé ni avant ni après l'opération. Il crut d'abord qu'on s'était servi d'un autre, mais, si cela était, on ne connut jamais le médecin de qui la reine avait dû recevoir les secours indispensables dans l'état d'une femme accouchée. Il n'y avait point ici négligence, mais choix entre deux inconvéniens, celui de se passer de quelques-unes des circonstances qui devaient constituer extérieurement la réalité, et celui de mettre trop de gens dans un secret de cette importance.

Quant à l'enfant, les médecins qui le virent dans les premiers jours lui trouvèrent une apparence de force bien extraordinaire dans un enfant venu avant terme et d'une femme dont la santé était si faible. Ce-

1688, pendant cet enfant ne vécut pas Une seconde Supposition eut lieu, et celle-ci, improvisée en quelque sorte avec tant, de hâte, qu'on ne put prendre les précautions convenables. Les médecins appelés pour consulter avaient vu d'abord un enfant qui parsissait n'avoir plus à vivre que peu d'instans; ils se regardènent étoppés en le retrouvant, après s'être absentés une demi-heure, frais et sans aucune trace de souff france. Il fallut, tant la substitution était matifestel; leur, donner, cette explication grossière, qu'il y avait en, effet, du miracle dans une guérison si subite. Ils le retirèrent, n'osant parler, et les deun-suppositions se confondirent, pour ce temps y en une soule dans l'opinion publique. Des fêtes commandées par la countées lébrèrent la maissance du prétendu prince de Galles! La population de Londres ne s'y mêla point; elle n'es saya, pas non plus de les troubler, mais réserva toutes ses manifestations de mécontentement ou de joie pour l'affaire des évêques, qui se continuait alors envir sagén par le père Piter et les autres exaltés comme une diversion tutile a sound to the second tuberoon

Six jours après la naissance du prince de Galles; les fyêques futent conduits de la Tour à la barreldu hang du roi. Pendant cette translation, la ville de Londres fut en mouvement; les évêques traversèrent un immense concours de peuple, tour à tour à genoux et recueilli pour recevoir leur bénédiction; ou debout et faisant retentir l'air d'acolamations. Iles évêques étaient suivis par un nombreux cortège de gens riches et distingués. Les femmes du plus hant

rang avaient occupé d'avance la salle de Westminster, 1688. et quand les évêques s'y furent assis au banc des accusés, grand nombre de pairs se placèrent derrière eux pour marquer publiquement que cette cause était la leur. Jamais, depuis le soulèvement général des Anglais contre le ministère de Laud et Strafford, on n'avait vu la société tout entière ainsi remuée et se prononçant avec cet ensemble. Aussi l'ambassadeur de France Barillon écrivait-il déjà : « Il semble qu'il y « ait , à propos de ce procès , comme une épreuve des « forces des deux partis, et que celui du peuple soit « entièrement supérieur à celui de la royauté. » Les avocats des évêques demandèrent à prouver que l'arrestation avait été illégale. Les juges ne leur permirent point de plaider cette question, mais consentirent à ce que les évêques fussent mis en liberté, en s'engageant, sur caution, à reparaître dans quinze jours: L'élargissement provisoire des évêques fut reçu par la multitude qui assiégeait les avenues de Westminster comme un présage de succès. Les évêques furent reconduits chez eux au milieu des transports de la prints that shock la naissance do prin supildud sioi

La nuit, des feux furent allumés dans Londres; l'allégresse fut même un peu tumultueuse. L'autorité avait fait défense de sortir et de se rassembler dans les rues à une certaine heure; mais après sept années d'une timide obéissance aux moindres ordres de ce genre, chacun éprouvait le besoin de sortir de chez lui, d'aller se réchauffer à l'ardeur générale, de se rapprocher de ceux dont il avait évité la rencontre

1688. dans les jours de terreur. Les patience avait seu longtemps des arrière-pensées, qu'il fallait qu'on se communiquât. Après avoir été divisés d'une manière si funeste, tous les annemis du papisme et du pouvoir absolu sa netrouvaient d'accord sens s'être expliqués. Pendant las quinge jours donnés aux évêques pour préparen leur défease, la applesse la la bourge eisie, le peuple, exisirent toutes les occasions de manifester dintérên angicette cause deur inspirait. La controll-Int is pendant; le même temps successivelerales effites en Inietide la maissance du prince de Galles Ula jour tun feu d'artifice dut être tiré près de Whitehalliste peuple imagina que les papistes aquiaient cencore mettre, le fou à Londres, et se dirigen vers Whitehall en répandant ce bruit sinistre i mais, le soir, un orage étant venu détruire l'quynage, des artificiers, il a'y est sorte de raillerie que de peuple, en se dispersant m pe fit sur ce petit mécompte de la cour; quelques tuns même, voyajent là un jugement de Dieu, qui sietait senti bravé par les réjouissances de l'imposture, sar c'était ainsi que le peuple qualifiait la naissance du prince de Gallas, to reason of morning of sac inv ....Le. 8. juillet les évêques devaient pour la seconde fois comparaître. Us travernerent la ville au milieu de transports qui surpassaient encore cenx que la population de Londres avait fait éclater depuis le commencement de l'affaire. Un peu d'anxiété se mêlait alors à l'impatience. La multitude, bien qu'exaltée par le sentiment qui résultait pour telle du spectacle de sa force, comprepait merveilleusement ce que la

1.5

chose jugée pourrait ajouter ou ôter à cette force. 1688. Sur quatre juges qui composaient la cour, deux approuvaient la requête des évêques. Le jury, quelque soin qu'on eût pris de le bien composer, n'était pas à la dévotion des papistes. Les avocats de la couronne, gens vendus, mais habiles, ne pouvaient compter, près du tribunal, sur plus de faveur que leurs adversaires. Aussi, quelque chose qu'ils fissent, en établissant l'accusation, pour empêcher que la défense mit en question le pouvoir dispensatif du roi, ce fut sur la constitutionnalité de ce pouvoir que le tribunal eut à prononcer. Les évêques étaient traduits devant lui comme coupables à la fois de désobéissance et de rébellion : de désobéissance, comme s'étant refusés à faire lire dans les églises la déclaration de tolérance; de rébellion, comme ayant adresse au roi, fait imprimer et répandre une requête dans laquelle, sous prétexte de motiver leur refus, ils attaquaient l'autorité du roi, et excitaient au mépris de cette autorité. Les avocats des évêques, prenant inversement cette série d'accusations, soutinrent que, si le roi h'avait pas le pouvoir de dispenser des lois, les évêques avaient pu résister à un ordre émané de ce pouvoir; qu'ils avaient pu supplier le roi de ne pas exiger d'eux ce qu'en conscience ils ne croyaient pas pouvoir accorder; qu'ils avaient enfin pur permettre que leur requête respectueuse et lovale, comme elle était, fat imprimée et répandue! or, le roi avait il en effet le pouvoir de dispenser des lois? Ils demandaient de sa forcerifatinos el revivor de promise de la reconstrucción de la re

1688. La cour voulut bien les entendre sur cette question: dès lors leur cause fut gagnée. Il n'était pas possible de leur rien opposer sur les inconvéniens d'un pouvoir qu'ils envisageaient, dans son action la plus générale, non pas seulement dans les affaires de religion, exercé au profit de telle ou telle secte, mais étendu à toutes les lois qui garantissaient les droits politiques, la vie, la liberté, les biens des sujets. Ces mots, qui n'ont de puissance que lorsque la liberté et la propriété sont en effet menacées, ne purent être pronongés ich sans exciter les applaudissemens et les transports universels. Les avocats des évêques tirèrent un admirable. parti de cette situation que le tribunal leur avait permis de prendre. Ce ne fut pas seulement une usurpation récente qu'ils combattirent, mais le système d'usurpations qui formait l'ensemble de la contre révolution. Ils montrèrent fort bien que le pouvoir de dispenser des lois pénales n'était autre chose que le pouvoir absolu sous une appellation différente; le même pouvoir, que les parlemens avaient combattu sous le dernier règne dans l'affaire de la déclaration d'indulgence, puis dans celle du ministre Danby; ce pouvoir enfin, dont la reconnaissance avait été enlevée par surprise dans l'affaire de sir Hales, et en vertu duquel les papistes avaient enfin été pourvus de tous les emplois. Les avocats de la couronne, obligés de répliquer dans ce système, c'est-à-dire de prouver que le pouvoir de dispenser des lois était inhérent à la prérogative royale, indignèrent le public, et firent peu d'effet sur le tribunal.

Pendant dix heures que durèrent les débats, le 1688. peuple resta campé sur les places voisines de Westminster, recevant bruyamment toutes les impressions qui, du public admis dans la salle, pouvaient arriver jusqu'à lui; injuriant ou applaudissant les témoins qui entraient et sortaient, suivant qu'ils étaient désignés comme favorables ou comme contraires aux accusés. La cour recevait aussi de fréquentes informations. Dans la soirée, le roi partit pour le camp de Hounslow-Heath; il sentait le besoin de se trouver au milieu de ses troupes; il passa la nuit sous la tente des généraux. La même nuit fut tout entière employée par les délibérations du jury. Ce ne fut que le 9, de grand matin, que la décision fut connue. Il y avait eu partage dans les voix, mais les évêques étaient déclarés non coupables. Aussitôt le mot d'absolution prononcé, la foule, en se dispersant, porta de tous côtés la nouvelle. La joie était immodérée; des feux s'allumèrent dans tous les quartiers de Londres; l'effigie du pape fut brûlée au milieu des danses populaires. De Londres, la commotion passa rapidement jusqu'au camp de Hounslow-Heath, et les soldats firent comme le peuple. Jacques entendit leurs cris de sa tente, et fut ainsi prévenu, fort surpris en même temps, car il n'avait pas douté que les évêques ne fussent condamnés. Il abandonna le camp avec précipitation pour revenir à Londres. L'inquiétude et le ressentiment le dévoraient. Quand il rentra dans la ville, elle était illuminée et retentissante d'allégresse: il dut se rappeler douloureusement le silence

1688: des fêtes ordonnées, quelques jours auparavant, pour la fillishince de prince de Callegar ob trol mousini os ercons de l'assistant de l'action de la conse statices et le résultat de l'affaire des éveques anglis catist, du'ils ne disposaient plus des tribunaux; que le Beuple avait ecisé de les chaindre, que l'amnée her vollait plasiles servie. Mais grant teless dans compile avaient under indigre les tacheliques quidents, etant parvenus à exclure les protestans de la successi. sion, ill critrent que de temps eples menagumens tes rafent le reste; que la missament d'un prince de Galler protegerate leur rent partien buyil mer falket plus des contre elle par dia dell'a l'une quap dell'estatt araillest act demands a design a state of the state of of and address the translating the second personal second property of the second personal seco royale illissance, contre laquelle il ne selevate jusdillici due Bobscures protestations, ils pourraienty sans nouvelles violences, en continuant à caresser les and conformistes are violant et denament les illatitutions and in series is a series in the substitution of the series in the series in the series is a series in the series tantoun parlement of different sa convocation sous toutes suives de prétextes, en épitant et augmenthat l'armée, dryaniser et conschider leutement deur · systeme: Ils avalent lien, du cose du prince d'Orange? duelque inquiende; ses felicitations au sujet de l'aco couchement de la reine ne les avenglaient pas au point de le feitr's montrier comme dupe de la supercherie qui lui enlevant ses droits à la couronne; mais ils ne penstieht pas que du vivent du légitime souverain; son beautperé et leur maître, il osat rien entreprendre;

et si Jacques vivait seulement dix années encore, ils 1688. se faisaient fort de mettre, avant ce temps, leur puissance à l'abri de toutes les attaques extérieures. Les catholiques se trompaient en calculant ainsi. La naissance d'un prince de Galles était loin de finir la querelle commencée au bill d'exclusion, et l'affaire des évêques commençait au contraire une nouvelle lutte. L'avantage que la nation venait de remporter était dû si évidemment pour elle à l'énergie dont elle s'était tout à coup armée, qu'il ne fallait pas s'attendre à la voir, après un si heureux essai de ses forces, se résigner à ce qu'on voudrait encore entreprendre contre elle par des déceptions usées. Elle était arrivée à ce terme où l'insurrection paraît légitime, parce qu'elle est possible; et l'on sait que les peuples ne reviennent point sur leurs pas quand la première impulsion leur est donnée par le sentiment de leurs saus nouvelles violences, en continuant à calescraft

Alors, comme en 1640, ce furent les hommes de haute noblesse qui se firent les chefs du peuple; mais non plus avec la généreuse inexpérience qui, à cette époque, les avait emportés au delà de leurs principes et de leurs vœux. Sachant ce qu'ils avaient à compromettre et à gagner à ce jeu d'une révolution devenue inévitable, ils sentirent qu'il leur convenait de la commencer, pour qu'elle ne se fit pas contre eux. Une simple révolution de palais pouvait trancher brusquement la question entre les catholiques et la religion protestante, entre la royauté de droit divin et la royauté consentie. Ils se décidèrent à l'entre-

1688. prendre: et; si ce fut dans leur intérêt particulier de classe, ce fut aussi dans le plus général des intérêts de l'Angleterre, celui qui avait armé la dictature de Cromwell, qui avait exigé la restauration et dressé l'échafaud de Russel et de Sidney, l'intérêt de l'ordre. L'ordre était compromis maintenant par les catholiques exaltés, parce qu'en fabriquant un prince de Galles ils avaient enlevé à la nation l'espoin qui faisait sa sécurité au milieu de ses libertés détruites. La nation, pour recouvrer les libertés indispensables à sa prospérité et à l'état de ses lumières, ne se serait point ébranlée sans que de longs troubles suivissent', sans que sa distribution en classes et en sectes religieuses recommençat à distinguer des partis religieux et politiques ennemis l'un de l'autre; elle n'eût pas touché au gouvernement sans se reporter ensuite sur l'état vicieux de la société. L'aristocratie protestante sut préserver les abus qui l'intéressaient, en considérant la liberté anglaise, non pas seulement comme le bien du peuple, mais comme le patrimoine du légitime successeur de Jacques. Elle appela le prince d'Orange pour qu'il vint reconquérir sur les papistes la couronne, qu'un faux prince de Galles lui enlevait; let les libertés nationales, qui devaient être l'apanage dercette couronne.

The production of the control of the

## de l'Angleterre; celm qui avait armé la dictaltire de CHAPITRE V.

## RÉVOLUTION DE 1688. compromis maintenant pur les catholi-

Députation des seigneurs d'Angleterre au prince. - Promesses du prince. — Ses instructions au sujet des dissidens protestans. - Rapprochement définitif entre les protestans de toute secte. - Dispositions de la flotte et de l'armée favorables au prince. - Requête des seigneurs Anglais. -Etat des affaires d'Europe, en 1688. — Comment elles empêchent Louis XIV de secourir Jacques II.—Armement du prince. - Discussions entre les réfugiés au sujet du manifeste du prince. - Départ de l'expédition. - Apathie de Jacques et des jésuites. — La flotte de Guillaume ramenée par une tempête. — Réveil des jésuites à cette nouvelle.— Second départ de Guillaume. — Son débarquement. — Fuite de Jacques. - Rôle de la noblesse et de la bourgeoisie dans la révolution. - Espérances du peuple trompées. -Établissement de la royauté consentie.

Des l'année 1686, lord Mordaunt, qu'on avait re- 1688. marqué dans le parlement de 1685 par l'énergie de son opposition, s'était rendu en Hollande, afin de déterminer le prince d'Orange à prendre une part active dans les affaires d'Angleterre. Comme en ce temps la nation n'était pas encore assez prononcée dans ses dispositions, et que d'ailleurs lord Mordaunt inspirait moins de confiance comme homme de jugement et de secret que comme chaud patriote et bon protestant,

successeur de Jacques. Elle appleta le prince d'Orange

son avis sur l'opportunité et la facilité d'une descente en Angleterre, il lui avait dit seulement, en termes génnéraux, qu'il aurait l'œil sur les affaires d'Angleterre, et conduirait celles de Hollande de faqon à ce qu'elles, le laissassent libre d'agir quand il le jugerait à proposite que, si le roi portait atteinte aux droits de la printices, sa fille achangeait la religion établie, et chemicalit à perdre, par des complots imaginaires, les hommes éminens qui la défendaient, il ferait pour le salut de si chers intérêts, tout se qui serait au lui.

Sujvant cette promesse rapporten en Angleterre par lord Mordaunt, le prince d'Orange s'était appliqué, dans les relations politiques entre l'Augleterre et, la Hollande, à si bien mêler à ses griefs personnels. contre Jacques, II les mécontantemens causés au goun vernement de Hollande par la politique tracassière des ministres de Jacques, que son pays put trouver anintérêt direct à le seconder dans ce qu'il pougrait en treprendre un jour pour soutenir les droits, de, sa, femme, à la couronne d'Angleterre. Il était paryenu. aussi, à l'occasion de la révocation de l'édit de Nantes. à alarmen si vivement tous les états protestans de l'Europe , et à faire regarder comme si propable une, nouvelle guerre générale contre Louis XIV guerre; dans laquelle il jouerait encore le rôle de chef de la ligue anti-française, qu'il, était à peu-près maître da lever, et de faire mouvoir des troupes sans qu'on pût, déterminer contre qui il les voulait employer. La correspondance du docteur Burnet, les allées et ver

nues de beaucoup de protestans anglais, les notes 1688. recueillies par l'ambassadeur Dykvelt pendant sa mission, avaient dirigé le prince dans un ensemble de préparatifs diplomatiques et militaires dont lui seul avait le secret. Enfin une question fort délicate entre lui et son épouse avait été éclaircie par l'entremise du docteur Burnet. Le prince n'était appelé, en vertu des lois anglaises, qu'à une royauté titulaire, subordonnée pour la durée à la vie de son épouse, ce qui convenait peu à un homme de son caractère. La princesse, sollicitée par le docteur Burnet de s'expliquer sur le parti qu'elle prendrait à l'égard de son mari, si jamais elle parvenait à la couronne d'Angleterre. avait pris l'engagement de lui remettre toute l'autorité sitôt qu'elle en serait revêtue, et cet éclaircissement avait été reçu par Guillaume comme l'encouragement qui manquait à la poursuite de ses projets.

Après lord Mordaunt, le comte de Shrewsbury, qui, dans un temps où les conversions du protestantisme au catholicisme étaient à la cour d'Angleterre la route sûre des emplois, avait abandonné le catholicisme pour la religion protestante, était venu dans l'année 1687, non pas solliciter une intervention prématurée, mais exposer seulement au prince d'Orange les dispositions des Anglais de distinction, et l'état général des affaires. Le prince d'Orange, bien que déjà déterminé, n'avait cru devoir encore donner au comte de Shrewsbury que de vagues espérances; mais ses mesures avec la Hollande et avec l'Europe étaient déjà presque entièrement prises, lorsque l'affaire des

1688. évêques et la maissance d'un prince de Gallevichan gérent d'une manière si soudaine l'attitude respective du peuple angleis et du gouvernement des catholiques cans avaient parle der non-entoriquities en setlate ....Le prince envoya M. Zulestein complimenter Jac que sun la naissance d'un béntier Cet ambassadour ayait pour instruction accrète de sonder la cour et le haut clergés de conseiller anniévêques de profiter de la popularité que leur denzait leur résistance pour namener à caux les non-conformistes. Le prince voulait que la question de sesidroits contre ceux du fatra prince de Galles fussent envAngletoire la question du protestantisme, ranna distinction de sette peutifé le catholicismo. Dykwelt bet quittant l'Angleterre; avait doja bonnomp insisté sur ce conseil; les anglicans avaient des lors travaille et travaillaient activement encorerà une réconditation dans laquelle ils faissient touteboles avances. Les non-conformistes, en général, n'avaient pas ern zun promesses de la faction eathei liques ila avaicat acceptá avec jois la liberte i mais comme une concession provisoire. Les anglitants leur garantissant, après l'expulsion des papistes, ocette libienté qu'ilsu à vaiente étérifqressi de beur refese! / dispient ils, dans la crainte que leurs pruemis communis m'an profitassent laissaient moins de doutes sur lettes intentions. Les évêques, dans leur requête au roi! h'alvaient pas manqué diexprimer le voeu que désornais. il n'y muit plus de mon-conformistes protestans; mais ils avaient ou même temps déclaré qu'au parlement seul appartenait le droit d'abreger les lois d'unifor-

mité qui pouvaient n'être plus nécessaires. Les avo- 1688. cats des évêques avaient plaidé dans le même système; tous les écrits publiés sur cette affaire par les anglicans avaient parlé des non-conformistes comme de frères dont on ne voulait plus être séparé par les anciennes et dures lois qui avaient toujours eu principalement en vue les papistes. Outre cela, des conférences avaient eu lieu entre les presbytériens, les quakers, les anabaptistes et les anglicans; en présence d'un avenir meilleur, on avait beaucoup oublié de part et d'autre. Tour à tour on s'était allié à la cour et aux papistes dans des vues intéressées, c'était une erreur commune, et qu'on ne pouvait réparer que par une réconciliation franche et durable. Cette réconciliation s'était opérée avec éclat dans l'affaire des évêques. Ceux-ci se dévouant au nom de tous, on n'avait vu personne entre les non-conformistes qui ne se trouvât fier d'être représenté par eux. La population de Londres s'était trouvée, comme dans la conjuration papiste, ralliée tout entière à l'intérêt protestant, et le même rapprochement avait suivi dans tout le royaume. anterior was moising to a right thousaithering

Au commencement de juin, l'amiral Russel, cousin germain de celui qui avait été décapité sous Charles II, vint en Hollande annoncer au prince d'Orange une partie de ces grands résultats. Depuis la tragique fin de l'homme qu'il regardait comme l'honneur de sa famille, l'amiral avait quitté le service et la cour. C'était un homme d'honneur, chaud dans ses principes, et universellement estimé. Grand nombre de per-

1688. sonnes considérables par le ranguet l'influence d'avaient, chargé de parler que prince sans détours et de savoir de luis diune manière positive us'il étaitres mésure (de prévenir à la fois des desniers attentats des papistes ou les malbents qui pourraient rendter d'un soulèvement général des Anglaid contre un gouvernement edieux i atoms. Guilleum emependit que cisi un mombre, noteble d'Anglais de distinction d'invitaith, tant can deux propre mon qu'est mous dedeurs martisans, à venir pendre à la gatique ses privilèges ettà da religion sa sécurité ail cnoyait pouvoir être poêt vers la fin de septembre à répondre à not appel. L'amiral repartit pour l'Angleterre: illy fut bientôr ibints par sir Sidney, frère de l'illustre Algernoon, qui revenant en hâte d'Italie à la monvelle des lévénemens voti agitaient d'Angleterre : (s'était arrêlé equelque temps en Hollande. Sir Sidney avait été en 1640 am baysa4 deun d'Angleterre à La Hayen c'était, de teus les 4 ni glais gonnus du prince celui qui dui inspirait le phis de considération al la méritait par une fouler de qual lités, et parmi celles qui le rendaient précientoidins une entreprise de ce genre, par une discrétion pont sureté de jugement qui répondaient de ses chain et du sometides communications tentbe de prince retites seigneurs angleis. Commo il manquait un perodiacht zité, le prince [vaulut dieno que de docteur Burner dal adjoignitum de ses parens nommé Johnston, que soit extrême diligence devait randre un agent fort préseigneurs tes plus brillans, il exercent dejà axueig Mordant "Shrawsbury, Bussel, Sidney, rémissen

Angleterre, se mirent en devoir de préparer l'invita- 1688. tion sur laquelle le prince d'Orange promettait d'agir. Ils sondèrent le marquis d'Halifax, l'ancien ministre Danby, le comte de Nottingham, le comte de Devonshire, trois des principaux officiers de l'armée, Trelawny, Kirk, lord Churchill, et ceux des évêques qui s'étaient signalés dans la dernière résistance. Le marquis d'Halifax montra, des les premières ouvertures, qu'on ne devait pas attendre de lui qu'il se compromit; le comte de Nottingham, déjà initié à tous les mystères de la conjuration, fut tout-à-coup arrêté par des scrupules, et donna cette excuse des caractères faibles, qu'il faisait des vœux pour le succès de l'entreprise, mais ne pouvait y contribuer en conscience. Le comte de Devonshire et Danby entrèrent chaudement dans le projet d'appeler le prince d'Orange. Danby gagna l'évêque de Londres, et par celui-ci les six évêques dont le procès venait de se terminer. Kirk, exemple frappant de la facilité avec laquelle on oublie le mal et le bien dans les temps d'agitation, Kirk, cité parmi les patriotes depuis l'insolente réponse qu'il avait faite à Jacques quand celui-ci avait entrepris de le convertir, s'engagea en son nom et au nom des troupes qu'il commandait, Lord Churchill, qui devait être un jour Marlborough, entra dans les mêmes vues. Il avait été long temps le favori et presque l'ami de Jacques. Distingué à la cour par une supériorité d'esprit et un luxe de manières qui laissaient loin derrière lui les seigneurs les plus brillans, il exerçait déjà sur la princesse de Danemarck l'ascendant qui devait plus

1688. tard l'élever à une si hante fortune; la naissance supposée d'un prince de Galles ayant tont-à fait séparé les intérêts de la princesse de ceux du roi son père. le jeune lord avait abandonné: le roi dans cette rupture; il promit de se ranger du côté du prince d'Orange aussitôt qu'il paraîtrait, et de décider le prince et la princesse de Danemarck à faire comme lui. Trelawny donna aussi parole aux agens de Guillaumei, et entraîna avec lui l'évêque de Bristol. Johnston, le no ven de Burnet, allant, venant sans cesse d'Ecosse en Angleterre et d'Angleterre en Hollande, faisait par lui-même toute la correspondance des conjurés. Il allait apprendre à ceux de Hollande les nouvelles comquêtes faites en Angleterre et en Écosse par leurs amis, et revenait encourager ceux-ci par le récit de ce qui se faisait en Hollande pour les soutenir. Le secret, bien que s'étendant à un nombre de personnes toujours plus grand, était bien gardé, parce que dans ces sortes d'entreprises le maintien du secret est toujours en raison des chances de succès, et que le gouvernement de Jacques était devenu trop faible pour attirer à lui des transfuges.

Ce ne fut que dans le courant du mois d'août que lord Russel, sir Sidney, Johnston et le comte de Shrewsbury, quittèrent l'Angleterre pour n'y plus revenir qu'avec le prince d'Orange. Ils étaient munis des lettres d'invitation désirées par le prince. Quelques semaines seulement s'étaient écoulées depuis que l'affaire des évêques était terminée; le système de ménagement, adopté par les catholiques exaltés, avait

été si vite apprécié dans la nation, et avait enhardi à 1688. tel point son mépris et ses ressentimens, que déjà ce système n'était plus tenable, et qu'il fallait encore recourir à la force; mais il n'y avait plus de troupes sur lesquelles on pût compter. Après l'affaire des évêques, la joie des soldats réunis au camp de Hounslow-Heath ne s'était pas apaisée aussi vite que celle de la population de Londres, et avait pris un caractère beaucoup plus alarmant. Le petit nombre de soldats papistes qui servaient dans les régimens étaient devenus tout-à-coup l'objet de l'animadversion des soldats protestans, et avaient été maltraités par ces derniers. Des toasts menaçans contre les papistes avaient été applaudis avec fureur dans les bruyans festins donnés à l'occasion de sinistres anniversaires. On avait été forcé de dissoudre le camp, de disséminer les compagnies comme après la restauration, et de renvoyer un certain nombre de turbulens qui devenaient plus dangereux encore répandus parmi le peuple, quand le peuple, pour être mis en mouvement, n'avait plus besoin que de provocateurs énergiques. attitue à lui des transfuges.

Dans la ville de Portsmouth, regardée par les catholiques exaltés comme leur houlevard, l'esprit des militaires se manifestait dans le même temps par la résistance de tous les officiers d'un régiment à un ordre donné par le roi. Ce régiment, commandé par le duc de Berwick, fils naturel du roi, avait été choisi comme mieux disposé qu'un autre pour un essai de réorganisation qui devait introduire cinq Irofficiers s'étant refusés à recevoir les Irlandais, le roi les fit casser par un conseil de guerre. Tous leurs camarades offrirent alors en masse leur démission, et le roi se vit dans la nécessité de l'accepter ou de renoncer à l'enrôlement des soldats irlandais. Il eut la faiblesse de regarder ce dernier parti comme commandé par la prudence; et pourtant c'était une de ses maximes favorites, que le soldat qui délibère est en révolte.

Les choses allèrent plus loin encore à bord d'une flotte de quatre-vingts vaisseaux de guerre rassemblés par le roi sur l'avis des armemens qui se faisaient, au mois de juillet, dans les ports de Hollande. Un papiste, l'amiral Strickland, ayant reçu le commandement de cette flotte, avait embarqué avec lui des prêtres. Ceux-ci s'étant mis un jour en devoir de célébrer la messe à bord de son vaisseau, l'équipage éclata en menaces et en murmures, qui, passant de vaisseau en vaisseau, firent craindre une insurrection générale de la flotte. Le roi accourut lui-même, averti de ce qui se passait, et l'ordre ne fut rétabli que par le renvoi des prêtres catholiques. Les troupes de mer étaient beaucoup plus prononcées que celles de terre dans leur haine contre le gouvernement des jésuites : elles avaient continuellement sous les yeux le spectacle de l'heureuse rivalité maritime de la France; elles se voyaient condamnées non-seulement à ne rien entreprendre pour la gloire de leur pays contre Louis XIV, l'ennemi de la liberté des nations

et de la religion protestante, mais à prêter appui, la 1688. plupart du temps, à ce roi contre l'homme qui faisait jouer depuis vingt ans à la Hollande le rôle que le règne d'Elisabeth et l'administration de Cromwell semblaient avoir assigné pour toujours à la Grande-Bretagae. Aussi les dispositions des marins anglais n'étaient pas seulement de la désaffection pour le gouvernement de Jacques, mais une sympathie vive pour le caractère et les actions de ce Guillaume qu'ils regardaient comme le chef de l'Europe protestante. Et voilà quels devaient être les premiers adversaires opposés par Jacques à son gendre, s'il entreprenait de traverser la mer pour venir lui disputer la conronne.

Le prince d'Orange n'avait pas attendu le retour de lord Russel et des autres seigneurs anglais pour agir: Comme il avait été fort exactement informé pendant le temps de leur séjour en Angleterre du progrès de leurs démarches, et que les dispositions de la nation, de la flotte et de l'armée l'invitaient d'une manière assez ouverte, il avait cru pouvoir déclarer au docteur Burnet, dès le mois de juillet, que dans le courant d'octobre il serait en Angleterre avec une armée de quinze mille hommes. La requête des seigneurs d'Angleterre n'était donc plus attendue à cette époque comme devant déterminer l'entreprise, mais comme pouvant servir à l'autoriser attx veux de ceux qui, voyant venir le prince, demanderaient à quel titre un étranger se présentait pour défendre la liberté anglaise.

<del>68</del>8.

Cette importante pièce, attribuée surtous au comte de Danby et au docteur Burnet, fut rédigée avec le sentiment parfait de tous les intérêts et de teutes les opinions, qu'il fallait concilier et amener à un seul et unique mode d'affranchissement : elle énumérait la longue suite des griefs de l'Angleterre contre Jacques depuis l'enlèvement des chartes, reproché à son influence comme duc d'York, jusqu'à la supposition d'un prince de Galles, dernier-attentat de la faction papiste. Toutes les circonstances de la grossesse et de l'accouchement prétendus étaient présentées et discutées de manière à porter dans les esprits, sur ce point, la conviction à laquelle il importait surtout que le prince d'Orange parût avoir eédé. La pièce était confidentiellement avouée par des hommes qu'on ne se serait jamais attendu, quelques années auparavant, à voir réunis dans une démarche de ce genre, ceux qui avaient été les plus violens dans la dernière réagtion royaliste, et peux qui avaient conspiré avec les illustres patriotes Russel et Sidney; ceux qui, plus récemment, avaient assisté le due de Monmouth, et ceux qui l'avaient comhattu: mais le temps, la force des choses, la marche des intérêts triomphent ainsi de cette immobilité à laquelle tous les partis prétendent si follement.

A partir du mois de juillet, Guillaume fut donc irrévocablement décidé à envahir les états de son beau-père. La principale condition de succès, le vœu de l'Angleterre, était assurée; mais il fallait réunir des forces suffisantes pour qu'on n'eût rien à craindre de la fortune dans le cas où une partie de la flotte ou 1688. de l'armée de Jacques lui demeurerait fidèle, et où le roi chercherait à terminer tout dans une seule action; il fallait obtenir l'assistance de la république hollandaise, et intéresser en Europe, au succès de l'entreprise, assez d'états pour que la Hollande, consentant à une expédition si hardie et se dégarnissant d'une partie de ses forces pour la soutenir, n'eût rien à craindre de Louis XIV.

Louis XIV était intéressé à maintenir sur le trône d'Angleterre un roi qui lui répondait de la neutralité de cette nation, rivale enchaînée, mais toujours menaçante. C'était en grande partie à l'avilissement de l'Angleterre, sous un gouvernement en lutte contre ses sentimens, ses besoins, ses progrès, que Louis XIV devait de n'avoir pas été troublé dans ses prospérités. Né pour être à la tête de ce grand mouvement français, auquel avaient été subordonnés depuis vingt ans les intérêts de l'Europe entière, ceux de l'Europe continentale par la guerre, ceux de l'Angleterre par le règne des Stuarts, Louis XIV avait toujours besoin que les Stuarts régnassent; et c'était là le secret de son amitié pour eux. Depuis la paix de Nimègue, dix années s'étaient écoulées. Il les avait employées à compléter, par des interprétations de cette paix, obtenue de l'épuisement de l'Europe et de la complaisance vénale de Charles II, l'existence territoriale de la France, à élever toutes choses, dans l'intérieur de son royaume, au niveau de sa puissante situation visà-vis de l'Europe. C'était pendant ces dix années qu'il

168. avait réuni à la France, sans tirer un coup de canon. Strasbourg, le duché de Deux-Ponts, les petites seigneuries dépendantes du Palatinat et de l'électorat de Trèves, la principauté d'Orange, le comtat d'Avignon, les villes de Casal, Alost, Courtray, Dixmude, etc. C'était pendant ce temps qu'il avait bâti Rochefort, Brest, Toulon, formé sa puissante marine militaire, brûlé Alger, ranconné Tripoli et Tunis, humilié la liberté génoise, sauvé celle de Venise menacée par les Turcs, établi les comptoirs français dans l'Inde, attiré jusqu'à Versailles les ambassadeurs des rois de quelques nations barbares, enfin couvert la France d'établissemens qui prouvaient à la fois une extrême prospérité et un extrême esclavage! L'Europe, pendant le même temps, avait été assez divisée d'intérêts ou assez affaiblie pour ne pouvoir rien tenter contre cette nation agrandie par sa soundission à un despotisme qui donnait l'unité à 'ses forces. long-temps éparses. Mais l'Espagne était continuellement'en alarmes pour ses possessions dans les Pays-Bas; l'Empire avait à demander compte d'une multitude d'usurpations de détail; la Hollande et tous les états protestans d'Allemagne se croyaient menacés par la révocation de l'édit de Nantes; le pape Imnocent XI, insulté jusque dans Rome, avait excommunié l'ambassadeur de France; le peuple anglais harssait Louis XIV dans ce gouvernement de jésuites qu'il soutenait contre les mépris de l'Europe entière. Il ne fallait, pour déterminer contre la France l'explosion de tant de mécontentemens, qu'une circonstance; elle se trouva; et, dans la commotion européenne, la 1688. plus vaste qu'il y eût jamais eu, la révolution désirée par les Anglais ne fut plus qu'un épisode nécessaire.

Dans le temps que Guillaume songeait aux moyens de cacher à Louis XIV les préparatifs de son expédition, l'électeur de Cologne, Ferdinand de Bavière, allié fidèle de la république hollandaise, mourut. La situation de Cologne, qui commande vingt lieues du cours du Rhin et qui flanque à l'est une partie de la frontière de Hollande, rendait fort importante pour la république hollandaise l'alliance de l'électeur qui succéderait à Ferdinand de Bavière; de son côté, Louis XIV avait intérêt à ce que ce successeur lui fût dévoué; il appuyait un certain cardinal de Furstemberg, contre lequel s'élevaient par conséquent les princes des états protestans voisins du Rhin, l'Empire et la cour de Rome. Celle-ci, déjà en querelle avec la cour de France au sujet des libertés de l'église gallicane, et de l'insulte qui lui avait été faite aux portes mêmes du Vatican, se prononça contre le cardinal Furstemberg; une longue contestation s'engagea, Louis XIV menaçant d'installer son candidat malgré Rome et malgré l'Empire, le prince d'Orange eut tout à la fois un prétexte pour faire des armemens, un motif pour appeler à une coalition générale les ennemis de l'influence française, enfin la certitude de pouvoir occuper Louis XIV sur le Rhin de manière à ce qu'il ne pût traverser ses projets sur l'Angleterre.

L'occasion, qui seule manquait aux plans longtemps médités par Guillaume, une fois trouvée, 1688. qu'elle me fût assez considérable pour parer à toute espèce de danger, aurait l'inconvénient, par sa seule présence, d'enlever au roi les cœurs de ses sujets. Telle était l'ineptie de cette confiance de Jacques dans l'affection de ses sujets, après tout ce qu'il avait fait pour la perdre, que, d'Albeville étant venu en hâte sur ces entrefaites pour prévenir aussi de ce qui se passait en Hollande, il lui fut expressément enjoint de répandre partout que les armemens de la Hollande n'avaient d'autre objet que l'affaire de Cologne; et Jacques, pour ne pas démentir ces ridicules assertions, crut devoir continuer à s'abstenir de toute démonstration. Louis XIV, au désespoir de ne pouvoir vaincre cette incrédulité obstinée, essaya d'intimider les États, en leur signifiant qu'il existait entre lui et le roi de la Grande-Bretagne une si étroite alliance, qu'il considérerait toute tentative contre les états de ce prince comme un attentat à sa propre couronne. Jacques persista, malgré l'éclat de cette démarche, à vouloir garantir ses sujets de l'impression que pourrait produire en eux la foi ajoutée à l'invasion dont on le menaçait: il démentit Louis XIV, quant à l'alliance notifiée par ce roi aux États, et continua nonseulement à parler, mais à agir en homme qui jouissait de la plus profonde sécurité.

Déjà, cependant, les dispositions militaires du prince d'Orange avaient si évidemment pour but l'Angleterre, que le prince et les États eux-mêmes ne prenaient plus la peine de dissimuler. Les contingens promis par les états protestans venaient border la

frontière orientale de la Hollande; dix mille hommes, 1688. la meilleure infanterie de la république, étaient campés à Nimègue, n'attendant plus qu'un ordre pour se porter vers la mer; une quantité considérable de bâtimens de transports se réunissait sur les côtes de la Nord-Hollande. L'amiral Herbert, frère du magistrat qui avait succédé à Jeffryes dans les fonctions de grand-juge, était dans cette province, dirigeant, avec autant d'activité que de précision, tous les préparatifs de l'embarquement. Herbert, le marin le plus distingué de l'Angleterre, avait abandonné depuis plusieurs mois la cour de Jacques. Son dévouement, long-temps aveugle, avait donné beaucoup d'éclat à sa rupture avec les catholiques; et dès lors, ceux qui connaissaient son ambition, la trempe orgueilleuse et vindicative de son caractère, avaient prévu qu'il ne serait pas long-temps un mécontent inactif. Guillaume lui destinait le commandement de la flotte d'invasion, poste dans lequel ses talens, et plus encore l'influence de son nom sur l'esprit des marins anglais, devaient le rendre précieux. Soixante-dix vaisseaux de guerre étaient déjà désignés et réunis en plusieurs lieux pour protéger, sous les ordres d'Herbert, l'expédition hollandaise. Les bâtimens de transport devaient charger, outre quinze mille soldats et environ six mille chevaux, trente mille fusils pour une insurrection anglaise, si elle était nécessaire. Les achats étaient faits de longue main, et l'on n'attendait plus, pour commencer l'embarquement, que la négociation d'un emprunt de quatre millions de florins demandés par

presque entière, lorsque Jacques se refusait l'Europe presque entière, lorsque Jacques se refusait encore à croire à aucun mauvais dessein de son gendre contre sa couronne. Mais peut-être y avait-il déjà dans cette incrédulité apparente un calcul de lâcheté; car, sans convenir de ses craintes, Jacques faisait faire des mouvemens de troupes, qui tous avaient pour but.

d'assurer, à tout évènement, sa fuite sur Portsmouth.

Vers la fin du mois de septembre, les quatre millions de florins furent prétés à Guillaume, au grand étonnement des ambassadeurs de France et d'Angleterre, qui s'étaient attendus à de fort longues difficultés en cette affaire. On fixa dès lors au 5 ou au 6 octobre l'époque de l'embarquement.

- Pendant les sept ou huit jours qui précédèrent ce commencement d'exécution, il s'engagen, parmi les Anglais réunis autour de Guillaume, aq rude combat d'intérêts et d'opinions. On a déjà dit combien d'hommes, jusque-là séparés dans les discordes de la contrerévolution, s'étaient tout à coup réunis pour venir solliciter en Hollande l'intervention de Guillaume. La plupart anciens partisans de l'administration sous Charendon, sous la Cabale ou sous le ministère de Danby, sous Jacques lui-même pendant son influence comme duc d'York, et depuis qu'il était roi jusqu'au temps où les catholiques exaltés s'étaient emparés des affaires, étaient des mécontens d'ancienne ou de fraîche date, résolus aujourd'hui à expulser les jésuites. long-temps opposés les uns aux autres, ils n'avaient pas de principes communs; ce qui leur en tenait lieu,

c'était cet intérêt aristocratique qui, à la vue de scènes 1688. populaires trop semblables à celles qui avaient commencé la révolution, les avait déterminés à venir chercher Guillaume, afin d'opposer un protestant aux papistes, et aux classes inférieures un roi. Mais indépendamment de ces grands seigneurs qui, depuis six mois, avaient abandonné l'Angleterre, il y avait à La Haye un nombre considérable de réfugiés qui appartenaient aux indépendans poursuivis dans les premières années de la restauration, aux presbytériens persécutés en Angleterre sous Clarendon, et en Écosse, depuis la restauration jusqu'au premier décret de tolérance, aux Whigs, si long-temps victimes de la réaction d'Oxford, conjurés malheureux dans l'affaire de Rye-House, soldats échappés au désastre d'Argyle et de Monmouth. Jusqu'alors errans et dispersés dans les états protestans d'Allemagne, ces proscrits de tant d'époques diverses étaient accourus à La Haye, espérant, par ce qui se préparait, revoir enfin leur patrie, et voulant coopérer à l'entreprise. Leur haine contre Jacques II ne portait point, comme celle des nobles émigrés, sur les faits récens qui avaient replacé en Angleterre l'église anglicane à la tête des résistances, et rendu chère au peuple la cause des évêques; elle avait un caractère plus large, mais en dehors de l'état actuel des choses. C'était une protestation à peu près générale contre ce qui s'était fait depuis la restauration.

La différence entre leurs vues et celles des seigneurs qui avaient appelé Guillaume éclata lors-

3666. que le prince voulut consulter les uns et les autres sur le manifeste qu'il convenait d'adresser aux Anglais en commençant l'expédition. Un projet de déclaration, calqué sur la requête des seigneurs, c'est-à-dire qui portait principalement sur l'abrogation des tests, le procès des évêques, la supposition d'un prince de Galles, fut appuyé par les émigrés nobles. Leurs adversaires soutinrent un autre projet, dressé par un certain Wildman, ancien agitateur de l'armée de Cromwell, et rallièrent à ce projet quelques personnages considérables, entre autres, lord Mordaunt et le comte de Mansfield. Wildman traçait d'abord le modèle du gouvernement d'Angleterre tel qu'il devait être observé, et énumérait toutes les violations de cette constitution, qui devaient, selon lui, motiver l'insurrection qu'on allait provoquer. Or, la plupart de ces infractions appartenaient au règne de Charles II; Wildman et ses amis soutenaient même qu'elles étaient bien plus graves, bien plus déterminantes que celles qu'on reprochait au règne de Jacques II; que celles-ci n'avaient attaqué que la suprématie de l'église anglicane, tandis que les premières, comme l'enlèvement des chartes, les lois sur la presse et sur les milices, les détentions arbitraires, avaient renversé les libertés fondamentales de la nation. La contestation se réduisait à ceci : accepteraiton le règne de Charles II, ou condamnerait-on ce règne comme celui de Jacques? Le système d'abus et de violations que Wildman et ses amis voulaient qu'on attaquât dans son ensemble était si bien lié, que les

partisans de la première déclaration manquaient évi- 1688. demment de bonne foi, en prétendant trouver dans les faits la séparation naturelle des deux règnes; mais ils faisaient valoir cette considération d'une haute importance, que, par un exposé de griefs pris de si loin, on alarmerait le haut clergé et une grande partie de la noblesse, à cause de leur participation à la plupart des actes tyranniques reprochés au règne de Charles II; qu'on les obligerait peut-être à se réconcilier avec Jacques. Ce motif fit prévaloir la première déclaration, mais avec quelques-uns des changemens désirés par le parti de Wildman. On trouva moven de mentionner les principaux abus du règne de Charles, en les attribuant à l'influence occulte ou déclarée de Jacques, et le faisant ainsi le seul coupable. Les deux partis réfugiés ne furent pas rassurés par ce compromis sur les intentions l'un de l'autre. Comme il arrive toujours en pareille situation, ils remirent jusqu'au succès de la commune entreprise une explication plus ample, et chacun eut hâte d'aller chercher dans la nation ses alliés. Jacques, 15 man allel or o

L'amiral Herbert mit en mer dans les premiers jours d'octobre avec une forte divison navale qui devait couvrir le rassemblement des bâtimens de transport et l'embarquement des troupes. Il devait pousser dans la Manche assez avant pour rallier à lui les escadres anglaises qu'on supposait devoir être envoyées à la découverte par Jacques. L'embarquement commença le 6 octobre. Il y avait trois mois à peu près que le procès des évêques avait fait connaître les dis-

668. positions de l'Angleterra Depuis cette affaire Mateira durgouvernement declanques auriollerament chérones quantile; les accasions) de mécantenten le rimande Immunesqui celi contivi indicappanaios di les juges ausiali recursiondre d'agingdans deurs tournées avocales phis grande modération, de donner partout de mouvelles espérandes, de proporte lun parlement pour de manif de ponetabie. Mais ces derajères caresses avidentation comprises ples plus affligeant tappiors statemula and de tous étéctés à la fois telen juges lavaiento été utraités execution teleprise dit un distanjence qu'à obeine des lois de dandés concentration bellès étés topo convers eun, Mors mêmo qu'ils siégeaient sue le gribuhalnet cela dans la miême temps que les prognès identes prit dineurrection pasmides soldate et les marine étaient manifestés pariles discours et les séches tumultuques qu'en di rapportées. Le grand mouvement qui définit opéré idans la sholitique en opérar perduptules mois d'adûncet de septembre arrait été ve par les maglais comme lensignal ode delivance attenda adapais sing atts: Desupréparatifs du prince d'Orange étaient universellement eannus, et par la puissance d'ance conjurnition adonte les manifications, courraient L'Angletenne 30 et aparet les refforts equel le gouvernement aunit faits pour persuader que les armemens du prince ne Leffrayajent pasimies a ted of continuer els epoit und fallut entir que les catholiques exaltés sortissent de Cette apathio si lâche ou si mal calculée. Des ime formations, qu'il n'était plus possible de mégliger mi do démentire firent connaître les mouvements de Had

miral Herbert. La cour voulut paraître sortir d'une 1688. profonde erreur, en se disant tout à coup trahie par le ministre Sunderland. On le renvoya comme l'homme qui avait entretenu le roi dans cette sécurité fatale, et comme vendu au prince d'Orange. Il n'en était rien : Sunderland avait fidèlement servi Jacques et les catholiques depuis qu'il avait leur confiance. Il avait montré, pour se maintenir dans une des situations le plus difficiles qu'on puisse imaginer, entre un roi dont l'imbécillité lui faisait pitié et une faction dont il ne partageait ni les passions ni les espérances, une habileté qu'on admirerait presque si tant de sagacité et de ressources n'eussent été uniquement déployées pour satisfaire à d'immenses besoins personnels au prix de l'honneur et de la liberté du pays. Quand Sunderland vit arriver une catastrophe qu'il avait prévue, et reconnut qu'il ne lui était plus possible de la retarder ni de se maintenir au poste qui avait entretenu si long-temps son luxe et ses profusions, il recut sa disgrace comme le meilleur service que pût lui rendre Jacques; il crut qu'elle le justifierait devant un nouveau maître.

Après son renvoi, la cour se livra avec précipitation et désordre à quelques préparatifs qui ressemblaient plutôt à des démonstrations qu'à des dispositions de résistance. La flotte, commandée par lord Darmouth, ne reçut pas les ordres énergiques qui seuls eussent convenu en une telle conjoncture. Elle était supérieure en nombre à la flotte de l'amiral Herbert; elle resta dans l'inaction; et cependant pour 1888. Jacques il n'y avait d'autre champ de bataille que cette mer, sur laquelle Guillaume allait tout-à-l'heure déployer son pavillon à l'attrayante devise Je maintiendrai. Sur terre, une armée de trente mille hommes fut assez promptement rassemblée. Les régimens sortis des garnisons et des cantonnemens voisins de Londres étaient mal disposés; ceux qui arrivaient d'Écosse étaient un peu moins relâchés dans leur dévouement; les Irlandais envoyés par lord Tyrconnel étaient pleins d'enthousiasme pour la cause du roi; il en était ainsi de tous les officiers papistes. La plupart des officiers protestans avaient donné parole aux agens du prince d'Orange. Jacques par sa conduite et sa présence eût pu imposer à leurs résolutions; mais il n'eut pas cet esprit guerrier dont il avait fait pendant trois ans si vaine montre au camp de Honslow. Il donna le commandement en chef au comte de Feversham, et resta dans Londres occupé, qui le croirait? à discuter, les griefs de la nation contre son gouvernement, et à conférer avec les évêques anglicans pour obtenir d'eux qu'ils s'employassent à une réconciliation entre lui et leur église.

Les évêques étaient déjà engagés la plupara dans la conjuration. Ils mirent à la paix des conditions qui leur paraissaient devoir révolter la fierté de Jacques; mais, à leur grand étounement, il n'y eut pas de concession à laquelle il ne pût descendre. Il fit restituer à la ville de Londres ses chartes, promit de casser la commission ecclésiastique, de remettre en possession de leurs droits les membres du collège

de la Madeleine, de convoquer, aussitôt que le calme 1688. serait rétabli, un parlement libre; il offrit enfin de donner satisfaction publique sur la naissance du prince de Galles. A sa requête, la comtesse de Sunderland déposa que la reine lui avait un jour pris la main pour lui faire toucher l'enfant qu'elle portait dans son sein, mais elle n'osa pas affirmer qu'elle eût en effet reconnu l'état de la reine. Une blanchisseuse déclara qu'elle avait trouvé sur le linge de corps de la reine des marques sûres d'un accouchement. Plusieurs dames parlèrent de traces de lait remarquées par elles sur des chemises; enfin lady Wentworth fit serment qu'ayant touché le ventre de la reine elle avait senti remuer l'enfant, mais elle ne précisa aucune époque non plus que les autres dames, ce qui donnait trop de latitude aux restrictions mentales. La pauvreté de ces témoignages, qui furent recueillis, imprimés et répandus avec profusion, ne changea rien à l'opinion reçue. On objecta toujours l'age et la santé du roi, l'état languissant de la reine, la mort de ses quatre premiers enfans, ses sept années de stérilité, le ridicule pèlerinage de Sainte-Humfrede, les offrandes à Notre-Dame-de-Lorette; la grossesse présentée comme miraculeuse pendant sept mois, l'époque de la conception reculée tout à coup d'an mois avant l'invocation du miracle, l'accouchement avant terme, l'éloignement de la princesse de Daniemark, la disposition du lit dans la chambre, l'existence de la porte de fonds, l'ignorance des tembins amenés par le roi dans la chambre, l'absence des medecins,

1688. l'impossibilité de faire parler une seule personne sur le fait de la den france de la feme, le seul fait copendant sur lequel de si tardifs temoignages pussent meriter duelque attention. In the attention. dessander de "L'enquete, malgre son éclat, h'eut pas plus de succès que la restitution des chartes et les divers redressemens de griefs; le peuple disait avec beaucoup de sens que l'oes réparations étaient délà l'ouvrage du prince d'Orange. Et; en effet, au bout d'une vingthine de juirs passés dans de mortelles appréhensions; la cour, ayant appried du une furieuse tempete avait obligé l'expédition hollandaise à rentrer dans les ports ul'od'elle était sortie, et que la flotte de l'amiral Helbert avait éprouvé des avaries considérables, changea tout à comp d'attitude et de langage. Jacques, éroyant voir le secours d'en-haut dans ce que le peuple atriste par les mêmes nouvelles appelait un coup de vent papere, retira ses promesses et revint sur toutes ses confessions! Les lettres de convocation pour in parlement étalent prêtes à partir, il suspendit leur envoi; il avait public un acte d'amnistie pour tous 'les délits auxquels l'affaire des tests avait donné lieu, il de revoqua. Les catholiques exaltés, qui s'étaient 'ali moment attendus à être abandonnés par Jacques. se rapprochèrent de lui, remplis d'une ardeur qui leur revenalt avec l'espérance. Comme la saison était 'avancée; ils crurent que le prince d'Orange serait force de remettre au printemps prochain son expédition; et Bâtirent à la hâte un nouveau plan sur

cette donnée: convoquer un parlement, s'emparer

des élections par un dernier coup d'audace, briser 1688. l'opposition de la chambre haute en créant cent cinquante pairs, faire venir toutes les troupes d'Irlande, demander de l'argent et vingt mille hommes à Louis XIV, tel fut le dernier conseil donné à Jacques par les jésuites. la sah mathufiles al oup secons

Il était dans la marche et, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans la fatalité de la contre-révolution anglaise d'attaquer enfin cette aristocratie sur laquelle ses premiers pas s'étaient appuyés. Entre le trône et la démocratie religieuse il n'y avait déjà plus de pairie ecclésiastique, mais à sa place un vain fantôme de liberté de conscience. Maintenant le pouvoir absolu ne croyait plus pouvoir se maintenir qu'en intéressant dans la bourgeoisie et la petite noblesse beaucoup d'ambitions; il songeait à leur prostituer la pairie temporelle. Mais la pairie sans l'illustration des noms, sans la fortune, sans l'espèce de sainteté attachée à la rareté et à l'ancienneté de ses privilèges, n'allait plus être qu'un honteux produit de la commune dégradation du prince et des sujets. Au lieu de ce corps désintéressé, pour ainsi dire, entre la nation et la royanté, participant de l'une et de l'autre, et qu'on avait vu défendre les libertés nationales contre le ministère de la Cabale et contre les parlemens whigs, soutenir les prérogatives de la couronne, la chambre haute allait devenir la représentation d'un intérêt étranger au sol et repoussé par l'Angleterre, l'intérêt des jésuites. Charles II, dans ses plus cruelles extrémités, n'avait jamais eu recours à cet

1688. expédient destructeur de la constitution qui le permettait. Jacques le premier avait offensé la pairie en élevant à ses honneurs l'ignoble Jeffryes, et le soupçon du dernier attentat que lui conseillaient les jés suites rendit plus de service au prince d'Orange que la tempête, en dispersant ses vaisseaux, n'avait pu lui causer de dommage.

Mais, lors même que de prince est été forcé de différer son expédition jusqu'au printemps, les jésuites n'eussent pas joui paisiblement de l'hiver; le peuple n'était pas disposé à attendre si long-temps; il avait méprisé les avances de la cour lorsqu'elle s'était-orué obligée par l'approche du prince d'Orange à tenir cette conduite; la voyant se rétracter avec insolence à la nouvelle d'up désastre qu'elle s'exagérait, il devint menaçant lui-même, et commenca la guerret Pendant les derniers jours d'octobre de fréquentes émeutes eurent lieu dans Londres; les chapelles catholiques furent pillées et dévastées. Le 5 novembre qui était l'anniversaire de la conspiration des Poudres, vit se renouveler, au milieu de lugubres expiations. les scènes de désordre qui avaient suivi l'acquittement des évêques. On était sans nouvelles du prince d'Orange; mais le désespoir ou l'espérance se montraient également redoutables, soit que le vent papiste vînt faire craindre de nouveaux dangers, soit que le vent protestant vînt rendre à l'expédition toutes ses chances.

La cour et le peuple apprirent enfin presqu'en même temps et le second départ du prince d'Orange et son débarquement dans le voisinage d'Exeter. Il 1688, avait quitté la Hollande le 11 novembre, s'abandonnant à un vent d'est qui devait le briser ou le porter rapidement sur les côtes de la Grande-Bretague, et le 15 il était entré dans la baie de Torbay, après après avoir doublé la pointe du pays de Kent, sans rencontrer un seul des vaisseaux de Jacques.

Le roi, n'ayant pu savoir d'avance sur quel point le prince effectuerait son débarquement, avait dirigé ses troupes au nord et à l'est vers les places qu'il croyait le plus menacées. Le prince se présentant à l'ouest, il fallut donner contr'ordre sur les directions diverses, et ramener toutes les forces sur un point commun; la plaine de Salisbury fut indiquée pour lieu de rassemblement. Huit à dix jours s'écoulèrent avant que les principaux corps s'y fussent rendus. Le prince d'Orange resta pendant tout ce temps dans la ville d'Exeter, se bornant à faire distribuer dans le pays environnant son manifeste et la requête des seigneurs d'Angleterre. Il ne lui convenait pas de mettre plus d'activité : le peu de monde qu'il avait amené avec lui avait besoin de se refaire d'une traversée pénible, et ne pouvait être considéré que comme le noyau d'une armée qui se formerait des propres troupes de Jacques, si leurs dispositions étaient réellement telles qu'on les avait représentées. Il semblait au contraire que Jacques dût se trouver le premier au rendez-vous de Salisbury, recevoir lui-même les différens corps à leur arrivée, et s'emparer de leurs dispositions avant que les chefs, qu'il soupçonnait d'être

1688, gagnés au prince) pussent se revoiret délibérer sur ce qu'ils avaient à faire. La conduite du prince et de ses principaux adhérens était de naturenament faire comprendre que la question serait de la fait entre deun ammées lemmanipagnbusle prince et sles seigneurs langlais; chefs axdués de l'entreprise prévie taient en effet soigneusement de faite appel à cette partion considérábles de la population qui qui que fois amnée i voudrait plus qu'une révolution de palaisille n'excitajent point le peuple à l'insurrection sills avaient combien il sensit dangereux de la faire entrendans la querelles ils trouvaient que c'était déjà, dans l'intérêt. de l'ordré assez de soldats que ceux que ladques avant: armés pour sa cause; ils ne vouldient qu'attirer ceux ci à eux, et non pas en faire d'autres. L'effet de cette conduite; du parti orangiste était déjàlde qui oralinde peuple dans les lieux où il avait compté sur quelques: troubles. Il était étonné de ne pas trouver dans les manifestes ae qui exit enflammé ses passions et promis! à ses besoinse il cattendait que la suite des éxénemens lui expliquation que jusqu'ici il comprenait peuz et le! pripopoliuitojours aprèsosa descenta ditaito encore de Exeter, maître d'un territoire peu étonde mais mes. serré, entre deux mers, et à l'abri de toute surprise en

lacques, au lieu de profiter de ces incertitudes; les interprétait à Londres au milieu des catholiques exaltées ils frouveient, dans le silence dont s'environnait Guillaume, la preuve certaine que le peuple des comtés de l'ouest était dévoué au gouvernement.
Le peuple de Londres, au contraire, n'ayant enopre

vu ni les Hollandais ni le prince d'Orange, et avant 1688. en face les chefs du parti catholique, était en grande fermentation. Jacques voulut le dompter avant d'aller à Salisbury; il parvint à faire battre quelques détachemens irlandais contre les apprentis et les ouvriers qui voulaient détruire les chapelles et les couvens; il se livra, avec un puéril acharnement, à cette guerre des carrefours jusqu'à ce que la nouvelle lui vînt que les désertions commençaient à Salisbury. Il partit alors pour l'armée; mais il n'arriva que pour être témoin de la défection de lord Churchill, du dic de Grafton, du colonel Barkley. Des lords Colchester, Cornbury, le colonel Godefrey, le comte d'Abington, le capitaine Clarge et un grand nombre d'officiers étaient déjà dans le camp du prince Cependant, par les mêmes causes qui rete naient le peuple dans le pays occupé par le prince d'Orange, les soldats et les bas officiers étaient dans l'hésitation. Les motifs de l'invasion du prince n'arrivaient pas assez directement jusqu'à leurs intérêts. La désertion avait à peine enlevé un millier d'hommes. Il était facile et avantageux de remplacer les chefs déserteurs par des officiers ambitieux pris dans les rangs inférieurs. La cavalerie était très-supérieure en nombre et en qualité à celle du prince d'Orange. L'effectif des troupes était d'environ trente mille hommes; le prince en avait tout au plus quinze. Une bataille, livrée de premier mouvement, eût peut-être été funeste à cette entreprise, de laquelle on voulait exclure le peuple. L'élève de Turenne devait savoir quelle est

1668. la puissance de l'activité; en jetant les yeux sur une carte, il eût vu combien il lui était facile d'enfermer le prince dans la pointe du comté de Cornouailles, et de lui interdire toute communication avec le reste de l'Angleterre. Mais, craignant d'être arrêté par ses propres généraux et livré au prince, il ne songea qu'à revenir à Londres. Il eut à peine abandonné le camp, que le comte de Feversham se vit forcé d'ordonner un mouvement rétrograde; et dans ce mouvement, des régimens entiers furent conduits au prince par leurs chefs.

Le comte de Feversham avait à peine évacué Salisbury, que le prince d'Orange marcha sur cette ville; ralliant en sa route les corps qui venzient à lui. La, retraite de l'armée royale était pour lui comme une bataille gagnée. L'issue de cette lutte, à laquelle Jacques se refusait, n'étant plus douteuse, il y eut émulation entre les grandes villes à qui se signalerait par une plus prompte adhésion à l'entreprise; Bath, Oxford, Nottingham, York, Berwick, Hull, Bristol devancèrent les autres. La noblesse était partout à la tête du mouvement. La bourgeoisie se ralliait à un cri qui semblait, au milieu de l'insurrection, n'exprimer qu'une réclamation légale. Ce cri, un parlement libre, était répété sans danger par le peuple. Il ne le précipitait pas en aveugle vers des choses nouvelles, mais l'appelait seulement à remplir, dans les élections, un devoir qui lui était connu. Graces aux mesures prescrites d'ailleurs par le prince d'Orange pour qu'on sit disparaître sans éclat les prêtres et autres agens des jésuites, les désordres qui viennent 1688. à la suite des plus légitimes vengeances étaient prévenus. A Londres, au contraire, les derniers efforts de Jacques pour défendre ses chapelles et ses prêtres réveillaient dans le peuple les passions révolutionnaires de 1640. Les pères Piter et Warner furent des premiers effrayés : ils s'enfuirent d'Angleterre. C'étaient des conseillers audacieux, et quelquefois habiles, mais non des hommes d'action : depuis l'affaire des évêques ils avaient perdu la tête.

Jacques, abandonné par les prêtres papistes, et se croyant incapable de résister, bien qu'obéi encore par les troupes que le comte de Feversham avait repliées sur Londres, manda tous les seigneurs protestans qui se trouvaient à Londres, afin de savoir d'eux s'ils lui étaient encore dévoués. Ils le lui jurèrent; car, victorieux au dehors, ils étaient dans Londres à sa discrétion, s'il lui fût resté quelque énergie. Il sembla prendre à la lettre leurs protestations, se mit à jouer avec eux l'effusion, les pria de le conseiller, leur demanda ce qu'il avait fait à ses sujets pour qu'ils le traitassent ainsi, ce que voulait le prince d'Orange, ce que voulaient ceux qui se joignaient à lui.-Un parlement libre et le renvoi des papistes, répondirent les seigneurs. - Jacques répliqua qu'il voulait aussi un parlement libre, et qu'il consentirait au renvoi des papistes à de certaines conditions. - Eh bien, dirent les seigneurs, si telles sont vos dispositions, il n'est pas douteux qu'elles ne satisfassent le prince et ses adhérens; il faut les leur

1688. faire connaître. Jacques montra quelque répugnance à entrer en composition avec le prince; c'était lui reconnaître le droit d'intervenir dans les affaires du royaume; mais il fallait avouer le succès, si ce n'était la légitimité de son entreprise. En conséquence, une députation, composée du marquis d'Halifax, du comte de Nottingham et du lord Godolphin fut chargée d'aller annoncer à Guillaume que le roi consentait à la convocation d'un parlement libre, et voulait convenir avec lui de tout ce qui serait nécessaire pour assurer la liberté des élections. C'était exactement comme si Jacques eût fait dire qu'il voulait être de l'insurrection et prendre la divise des révoltés. Aussi, du côté du prince, fit-on sentir aux envoyés, avec up un peu de raillerie, que, sous cette question de la ' convocation d'un parlement libre, question convenue et de pure forme, il y avait une question de fond plus épineuse, savoir de qui la nation tiendrait un parlement libre du prince d'Orange ou du roi. - Le prince répondit néanmoins comme s'il eût cru à la possibilité d'un arrangement. Ses conditions furent décentes: elles ménageaient, la situation de Jacques salors tout-à-fait désespérée; can sa seconde fille et le prince de Danemarck l'avaient abandonné, et les défections n'étaient plus que des voyages faits publiquement de Londres aux quartiers du prince; le conseil était dispersé; la reine se retirait en France, emmenant le prince de Galles. Tout à coup Jacques laissa là les négociations avec le prince d'Orange, et partit, furtivement dans la compagnie d'un scigneur

dont il passait pour être le domestique. Il voulait 1688. gagner la France : là était le dernier espoir des catholiques exaltés; car s'ils étaient sans courage, ils n'étaient pas sans projets.

En partant, Jacques laissait l'ordre au comte de Feversham de licencier sur-le-champ les troupes qu'il tenait encore réunies aux environs de Londres. L'ordre fut en partie exécuté, en sorte que la ville se trouva tout à coup encombrée de soldats licenciés et sans solde, tandis que le peuple, apprenant la fuite de Jacques, s'ébranlait avec son imprévoyance ordinaire, impatient de se venger des papistes, et voulant se réjouir de ce qu'il n'y avait plus de gouvernement. Les chapelles catholiques furent toutes dévastées en quelques heures; les couvens furent envahis; le peuple n'y trouva pas les jésuites qu'il y croyait cachés ; il alla les chercher dans les maisons des papistes, et jusque dans les hôtels des ambassadeurs des puissances catholiques. Le sang ne coula point, parce que les prêtres romains avaient fui depuis quelques jours; mais tout ce qu'ils avaient laissé de livres, d'ornemens et d'objets de leur culte fut enlevé et brûlé. Dans ce premier tumulte, Jeffryes fut reconnu dans une rue, déguisé en matelot et gagnant la Tamise, où une barque l'attendait. Il eût été victime de la fureur populaire s'il n'eût eu la présence d'esprit de se mettre sous la protection de quelques gens plus calmes, et de demander qu'on le fit conduire à la Tour, où il révélerait des choses de la plus grande importance. Le peuple le battit, puis le traîna chez le lord-maire pour

1688. que celui-ci le fit parler. Le lord-maire, en voyant dans cet état, les habits déchirés et le visage ensanglauté, un homme dont le nom faisait encore trembler la veille, éprouva un saisissement dont il mourut quelques jours après: Jeffryes, l'opprobre de la magistrature et de la pairie, mourut aussi à la Tour des excès de vin auxquels il se livra pour calmer ses remords et ses terreurs. Les troupes qui, jusqu'au départ de Jacques, avaient contenu le peuple, étant maintenant dispersées ou licenciées, le désordre était moins grand peut-être que s'il eût été contrarié. Mais tout à coup le bruit se répandit que les Irlandais licanciés devaient mettre le feu à la ville. Une proclamation, fabriquée sous le nom du prince d'Orange par une main inconnue, et lancée au milieu des rassemblemens, donnait cet avis sinistre. La terreur qu'il causa fit craindre les plus grands malheurs; quelques forcenés criaient déjà qu'il fallait exterminer tous les papistes pour prévenir leurs complots.

Personne n'avait encore osé prendre l'autorité depuis la fuite du roi. Le lord-maire, homme de peu d'énergie, se décida enfin à convoquer à l'hôtel-de-ville les membres du conseil privé, les évêques et les lords qui se trouvaient à Londres. On convint, dans cette assemblée, qu'on députerait aussitôt au prince d'Orange pour le supplier de venir se mettre à la tête du gouvernement jusqu'à la convocation d'un parlement libre, et, en attendant sa réponse, on fit lever et armer la milice bourgeoise, qui fut employée à surveiller les soldats licenciés et à protéger les catholiques contre le peuple. Sur l'invitation du conseil de ville, 1688. Guillaume se dirigea sur Londres, mais s'arrêta à Windsor. Le peuple, déjà mécontent des mesures prises par le conseil de l'hôtel-de-ville pour rétablir l'ordre, trouva mauvais que le prince se fit attendre, et s'aperçut que son voisinage ajoutait à la sévérité des magistrats. Le même refroidissement qui s'était fait remarquer chez les paysans et les gens pauvres des comtés, quand ils avaient reconnu que cette nouvelle révolution ne se faisait pas pour eux, fut alors éprouvé par le peuple de Londres, et devint presque de l'intérêt pour Jacques fugitif. On croyait déjà celui-ci depuis plusieurs jours hors du royaume, lorsque le bruit vint qu'il avait été reconnu dans un petit port du pays de Kent, qu'on l'avait empêché de s'embarquer, et qu'il revenait à Londres. Il reparut en effet, libre en apparence, entouré de ses anciens gardes, envoyés au-devant de lui par le conseil de l'hôtel-de-ville. Le peuple l'accueillit par des acclamations qui ne lui rendirent pas l'espérance; elles semblaient plutôt lui apprendre qu'un autre était déjà maître en sa place, et conséquemment déjà l'objet des défiances populaires. Ce retour était pour lui comme pour le prince d'Orange une sorte de mécompte; aussi se promit-il, à la première occasion, de fuir encore, et fut-il favorisé dans ce projet par le prince, qui redoutait encore sa présence.

Le prince d'Orange invita d'abord Jacques à s'éloigner de Londres, sous prétexte qu'il n'y était pas en sûreté. Jacques se rendit à Rochester, ville 1688. voisine de la mer. Aussitôt le prince entra dans Londres, mais surtivement; en sorte que le peuple, à défaut des tumultes qu'une police sévère était parvenue à lui interdire, n'obtint même pas un spectacle qui occupât et satisfit sa curiosité. Guillaume, en arrivant au palais de Saint-James, y trouva soixante-dix pairs réunis. Il leur remit son manifeste, les invita à aviser promptement aux moyens de convoquer un parlement libre, et se retira sans dire un seul mot de Jacques. Les pairs, imitant sa réserve, dressèrent un acte dit d'association, dans lequel ils s'engageaient vis-à-vis du prince d'Orange, comme il s'engageait vis-à-vis d'eux par son manifeste, à ne point abandonner la cause de la religion protestante, des lois et des libertés de l'Angleterre « jusqu'à ce qu'elles fussent tellement assurées, dans « un libre parlement, qu'il n'y eût plus à craindre « de retomber sous le papisme et l'esclavage. » Cet engagement des soixante-dix lords, et l'accueil fait par le conseil de la ville de Londres au prince d'Orange comme à l'ami des libertés et de la religion nationale n'étaient que la profession de foi de deux assemblées sans mission en faveur de l'entreprise du prince d'Orange. Restait toujours une difficulté constitutionnelle extrêmement grande, savoir qui convoquerait un parlement libre, le prince ou le roi.

L'invocation presque unanime d'un parlement libre avait été prudemment employée contre Jacques quand les chances de la lutte pouvaient lui être encore favorables; elle devenait contre Guillaume victorieux une réserve non moins prudente. Tout ce qui com- 1688 prenait en Angleterre la nécessité de sauver la liberté en conservant la royanté, et c'était l'aristocratie et l'immense majorité de la hourgeoisie, voulait, jusqu'à ce que la nation fût duement représentée, considérer Guillaume comme le libérateur et l'ami de la nation, mais aussi comme désintéressé dans la querelle entre l'Angleterre et son roi. On ne discutait plus la légitimité du prince de Galles. Sur ce point, la conviction qui avait porté les esprits à désirer l'intervention du prince devait être écartée jusqu'à ce qu'une détermination régulière eût été prise à l'égard de Jacques.

Mais, sur ces entrefaites, Jacques avant une seconde fois pris la fuite, la vacance du trône, fait sur lequel on disputa beaucoup ensuite, détermina, comme circonstance extraordinaire, l'assemblée des lords à offrir au prince l'administration provisoire du royaume. Guillaume ne voulut pas tenir l'autorité des seuls lords; il désira qu'elle lui fut un même temps offerte par le conseil qui représentait là ville de Londres, et par les membres des deux chambres des communes assemblées sous Charles II, ceux qui avaient pour la dernière fois représenté l'Angleterre à Oxford, et dont la haine pour Jacques, misnifestée dans ce temps par le bill d'exclusion, était moins capable de retour que les dispositions encore peu éprouvées de beaucoup de lords:

Les anciens membres des communes, réunis à ceux du conseil de ville, adressèrent au prince une invitation analogue à celle qu'il avait reçue des lords: Ils y ajoutèrent oe que les lords n'avaient pas fait, des actions de graces pour le libérateur de l'Angleterre, Le lendemain de la présentation de cette adresse, les lords et l'assemblée qui représentait les communes reçurent la réponse de Guillaume. Les ayant réunis, il leur dit, en fort peu de paroles, « qu'il allait expé « dier les writs d'élection suivant leur désir; qu'il use- « rait, dans l'intérêt de l'État, du pouvoir qu'ils lui « confiaient; que si la religion et les libertés du pays « lui devaient en effet quelque chose, il continuerait, « à mériter du pays par son attachement à ces grands « intérêts. »

Les élections commencèrent aussitôt par tout les

royaume. Ce fut la première fois peut-être qu'elles se firent avec une si grande liberté. Guillaume crut(devoir à sa position de ne chercher en aucune manière à les influencer; et, comme des anciens partis nul n'était dominant, tous les intérêts, toutes les opinions farent 1689. représentés. Les deux chambres se réunirent le 221 de janvier sous le nom de convention, comme cela avait eu lieu pour le parlement de la restauration. Alors se reproduisit sur une plus vaste scène ile combat d'intérêts qui avait précédé en Hollande l'embarquement de Guillaume. Le rapport entre les foncesi des deux partis, que la rédaction du manifeste avait mis aux prises, n'était plus le même. Il y avait aussi quelque différence entre les intentions dont ils étaient animés et celles qu'avaient fait voir leurs représentans réfugiés. Les seigneurs, dont l'opinion avait prévalu dans la rédaction du manifeste, étaient venus se rallier à une aristocratie aussi ennemie qu'eux du pa- 1689. pisme, mais généralement plus retenue qu'eux par la crainte d'altérer le principe monarchique en procédant contre Jacques. Wildman et ses amis avaient plutôt parlé le langage de la minorité républicaine vaincue à Oxford, qu'exprimé le vœu des classes moyennes, au sein desquelles ils étaient venus se perdre, et qui avaient fourni la nouvelle chambre. Celle-ci n'était ni républicaine, ni presbytérienne, ni anglicane: elle était le produit des vingt-huit années de progrès que la nation avait faits malgré les Stuarts et les jésuites, depuis ce parlement presbytérien qui, pour renverser la république, avait si imprudemment fait la restauration.

Or, la portion éclairée de la nation avait appris, pendant ces vingt-huit années d'épreuves si coûteuses, que la royauté était nécessaire à une société partagée en classes comme l'Angleterre; que la légitimité seule était mauvaise, parce qu'elle considérait les libertés nationales comme venues d'elle et révocables à sa volonté; qu'il fallait qu'un roi tint une fois son droit du consentement de la nation, pour que ceux qui lui succéderaient ne remissent pas en question la nature du pouvoir royal, comme avaient fait tous les rois depuis Jacques I<sup>st</sup>, et n'exposassent plus le pays à tomber en révolution, ou à perdre de ses lois, de sa religion, de ses lumières, tout ce que Jacques II avait jugé incompatible avec le devoir de l'obéissance passive et de la non-résistance.

L'immense majorité des membres de la nouvelle

posait pourtant d'hommes qui, long-temps penticité, s'étaient combattus comme royalistes ou républicains, mais ils sortaient des abstractions toujours dange-reuses; ils entraient avec franchise dans les faits, et se trouvaient d'accord: Cétait là enfin le terme de tant d'exagérations qui s'étaient trouvées corrigées ou punies l'une par l'autre. Après une délibération de cinq heures, les deux déclarations suivantes furent votées par les communes:

- « Le roi Jacques, avant tâché de renverser la con-« stitution du royaume en violant le contrat originel « entre le roi et le peuple, et ayant, par le conseil « des jésuites et autres méchantes gens, violé les lois « fondamentales, et s'étant retiré hors du royaume, « a abdiqué le gouvernement, et par là le trône est « devenu vacant.
- « L'expérience a appris qu'un royaume protestant « ne saurait s'accorder avec le gouvernement d'un « roi papiste. »

Ces deux déclarations furent adressées immédiatement à la chambre haute. Elles y excitèrent un violent orage; mais un peu de calme suivit et on les discuta en détail. On posa d'abord cette question, s'il y avait un contrat originel entre le peuple et le roi. Après un débat où parurent les terreurs aristocratiques qui avaient appuyé si long-temps la tyrannie de Jacques, cinquante-trois voix se prononcèrent pour l'affirmative, et quarante-six pour la négative. L'abdication et la forfaiture de Jacques, par la vio-

lation des libertés et sa fuite hors du royaume semblaient devoir découler de cette première proposition, comme le fait de la vacance du trône, de l'abdication de Jacques; mais une majorité, il est vrai
peu considérable, fit décider que Jacques n'avait pu
abdiquer le gouvernement; qu'il avait seulement déserté le royaume, et qu'ainsi le trône n'était pas vacant.

Ceux qui venaient d'admettre la doctrine du contrat originel revenaient un peu tard à la crainte d'altérer la pureté du principe monarchique; mais cette crainte seule ne les retenait pas; un motif, qu'ils n'alléguaient pas, était celui-ci : avant de déclarer que le trône était vacant, ils voulaient savoir qui le remplirait. La vacance ou la non vacance du trône était la question entre Jacques et l'Angleterre ; celle-là était décidée au fond de toutes les consciences; mais la question entre le prince d'Orange et la nation suivait de si près, et présentait encore de si graves difficultés, suivant certains membres de la chambre haute, que pour l'ajourner ils soutenaient, contre toute raison, la non vacance du trône. Quelques-uns voulaient qu'on nommat un régent; d'autres, qu'on proclamat la princesse Marie, et qu'on renvoyât le prince; d'autres désiraient qu'on donnât la couronne au prince seul; l'opinion la plus générale, et c'était celle des communes, voulait qu'on associât le prince et la princesse. Ceux qui désiraient une régence ou le règne de la princesse Marie n'osaient entrer là dessus en discussion publique, mais intriguaient fort activement

1680. pour la réussite de leurs plans. Ils firent décider qu'une conférence entre les deux chambres aurait lieu sur la question de la vacance du trône; et cette conférence, malgré son apparente solemnité, ne servit qu'à masquer leurs intrigues et à leur faire gagner du temps. Elle eut une sorte d'importance, parce qu'à beaucoup de mauvaise foi montrée par les commissaires de la chambre haute ceux de la chambre basse opposèrent une supériorité de savoir et de lumière très-remarquables. Mais son inutilité, quant à la question de la vacance du trône, fut prouvée par la facilité avec laquelle les commissaires de la chambre haute cédèrent aux raisons de leurs adversaires : quandile prince d'Orange, témoin long-temps impassible de ce débat, prit le parti de montrer de quel œil-illèle a par mubble 🦫 voyait.

On s'était étonné de l'espèce de patience dédaigneuse avec laquelle Guillaume attendait de la convention le prix de ses services. Peut être cet homme, qui toute sa vie n'avait eu qu'une passion, la liberté de son pays, estimait peu les démonstrations de patriotisme faites sous ses yeux par ces nobles anglais, dont les noms se rattachaient pour la plupart à quelqu'une des époques les plus désastreuses des règnes de Jacques et de Charles II. Il voyait bien que plusieurs d'entre eux craignaient de l'avoir pour maître, et s'efforçaient de lui faire préférer la princesse sa femme. Il ne cherchait pas à leur plaire, sachant bien qu'aiprès tout les Anglais ne pouvaient se passer de lui; mais il voulut enfin qu'ils connussent ses intentions, Il manda les principaux d'entre ceux qu'il savait lui 1689. être opposés:

« Vous avez vu, leur dit-il avec sa sécheresse de ton « et sa brièveté ordinaires, que je n'ai cherché ni à in-« timider ni à flatter personne. On parle d'une ré-« gence : cela sera fort sage ; mais qu'on n'y songe pas a pour moi, je ne saurais accepter cette dignité. Il en « est qui veulent couronner la princesse : personne « n'apprécie mieux que moi ses vertus et ses droits; « mais je dois dire que je ne suis pas homme à prendre « les ordres d'une coiffe, ni à tenir la couronne par « les cordons d'un tablier. Je ne me mêlerais de rien « que ce ne fût à charge de tout faire par moi et « pour toute ma vie. Si d'autres pensent différemment, « qu'ils se hâtent de prendre un parti. La royauté me « séduit peu; et, dès que je ne me croirai plus utile « à la nation anglaise, je sais où les affaires de l'Eu-« rope m'appellent. »

Cette déclaration s'accordait avec celle que le docteur Burnet avait obtenue de la princesse, en Hollande, avant le départ de l'expédition, pour indiquer aux membres de la convention, déjà déclarés pour la vacance du trône, ce qui restait à faire. Les seigneurs en présence desquels Guillaume s'était exprimé avec un dédain si apparent pour la royauté virent qu'il était pressé d'en finir, et qu'il n'était pas homme à se soumettre au résultat qu'il semblait si peu craindre. Ils amenèrent les autres opposans à l'opinion qui prévalait déjà dans les communes. La conférence fut clause : la chambre haute adhéra

1689. au vote des communes sur la vacance du ctrône.

Toutes choses étaient de longue main préparées pour assurer les conséquences de cette déclaration: la vacance du trône ne devait pas être longue; la volonté de la nation anglaise était qu'il fût rempli, mais à des conditions qui garantissent le maintien de toutes les libertés acquises, c'estandire, comprises. Ainsi allait être accompli le premier vœu de l'insmrrection de 1640. Les passions qui avaient compromis et dépassé ce vœu n'étaient plus depuis le jour où le parlement, vainqueur de la royauté absolue, avait été renversé par un dictateur militaire; et depuis ce temps, les masses sorties de la lutte révolutionnaire n'avaient cessé de marcher à la conciliation d'interêts qui devaient mutuellement se proclamer, ou se, faire à toujours une guerre d'extermination. Cette conciliation avait été cherchée dans la restauration, mais non pas trouvée, parce qu'on avait trop accordé au pouvoir royal-en le rétablissant. Vingt années de résistances légales, sous Charles II, avaient parfois donné à croire qu'on pouvait lutter contre ces inconyéniens avec avantage; cinq années d'une abominable tyrannie, sous Jacques, avaient détruit cette erreur et appris à tous qu'il fallait encore une fois toucher à la royauté. Mais on était capable de le faire avec prudence : le déshonneur à peu près égal de tous les partis, leurs fautes communes, leurs excès imités les uns par les autres, leur interdisaient l'examen du passé, si ce n'était pour profiter de l'expérience donnée par les impuissantes tentatives, les

réactions inattendues, les injustices punies, enfin par 1689. la pratique longue et difficile des institutions. La convention se fit l'organe de cette opinion de l'Angleterre éclairée; elle offrit la couronne à Guillaume et à la princesse Marie; mais, afin que le pouvoir royal n'eût plus à entreprendre contre les lois, les libertés et la religion nationales, elle déclara ce qui suit:

« 1° Le prétendu pouvoir de suspendre l'exécution des lois par l'autorité royale, sans le consentement du parlement est contraire aux lois.

« 2º Le prétendu pouvoir de dispenser des lois, ou de l'exécution des lois par l'autorité royale, comme il a été usurpé et exercé en dernier lieu, est contraire aux lois.

« 3° L'érection d'une cour ecclésiastique, ou de toute autre cour, est contraire aux lois et pernicieuse.

« 4° Toute levée d'argent pour l'usage de la couronne, sous prétexte de la prérogative royale, sans qu'elle ait été accordée par le parlement, ou pour un plus long temps, ou d'une autre manière qu'elle n'a été accordée, est contraire aux lois.

« 5° C'est un droit des sujets de présenter des requêtes au roi, et tous emprisonnemens, et toutes poursuites pour ce sujet, sont contraires aux lois.

« 6° Lever ou entretenir une armée dans le royaume, en temps de paix, sans le consentement du parlement, est une chose contraire aux lois.

« 7º Les sujets qui sont protestans peuvent avoir des

- armes pour leur défense, salon leur condition, de la manière que les lois le permettent...
- « 8° Les élections des députés au parlement doivent être libres.
- « 9° Les discours faits ou tenus dans les débats au parlement ne doivent être recherchés ou examinés dans aucune cour ni dans aucun autre lieu que dans le a rlement même.
- essifs, ni imposer des amendes exorbitantes, ni infliger des peines trop rudes.
- "« 11º Les jurés doivent être choisis sans partialité., Ceux qui sont choisis pour jurés dans les procès de haute trahison doivent être membres des communer nautés.
- « 12º Toutes concessions, ou promesses de donner, les confiscations des biens des personnes accusées, avant leur conviction, sont contraires aux lois et nulles,
- « 13° Pour trouver du remède à tous ces griefs, pour, corriger, pour fortifier les lois et pour les maintenir, il est nécessaire de tenir fréquemment des parlemens,
- « Les seigneurs et les communes prétendent et dem mandent ce qui est spécifié ci-dessus, comme étant, indubitablement leurs droits et leurs libertés, et qu'aucune déclaration, aucun jugement, aucune procédure, au préjudice desdits droits et libertés, ne puisse à l'avenir être tirée à conséquence, ou produite en exemple. »

Cette nouvelle déclaration de droits était moins

énergique que celle de 1640 : celle-ci avait été faite 1689. contre le pouvoir royal, comme un manifeste de guerre; les passions, l'inexpérience avaient donné à ses principes leur portée républicaine. La nouvelle déclaration adressée à un pouvoir qu'on allait établir, et qui inspirait de la confiance, était pour lui comme un simple avis de ne pas toucher aux libertés que la famille bannie avait attaquées.

A la suite de cette déclaration, les deux chambres convinrent solennellement que le prince et la princesse d'Orange seraient nommés ensemble roi et reine d'Angleterre, et que l'administration du gouvernement serait entre les mains du roi seul. Une nouvelle formule de serment fut immédiatement dressée pour remplacer les anciens sermens d'allégeance et de suprématie; elle était ainsi conçue: Je jure que je serai fidèle à Leurs Majestés le roi Guillaume et la reine Marie. L'ancien serment disait : Au roi, mon juste et légitime souverain. Les mots juste et légitime furent rayés, et l'on s'entendit très-rapidement sur cette suppression. En elle était la pensée entière de la nouvelle révolution, telle que la concevait la majorité des deux chambres. La minorité, qui s'était élevée contre la doctrine du contrat originel, et qui avait disputé sur la question de la vacance du trône par un reste d'attachement pour la famille des Stuarts, adhéra à la suppression, mais parce qu'elle regardait Jacques comme ayant seul droit à à ce titre de juste et légitime souverain. La ridicule distinction entre le roi de fait et le roi de droit prit

de là naissance, elle causa des divisions qui ne peuvent trouver place dans cette histoire.

Ainsi se termina la contre-révolution anglaise. Les classes moyennes, dans leurs intérêts de propriété, l'avaient commencée en préférant le despotisme militaire de Cromwell à la continuation d'une réforme qui promettait aux classes inférieures la communauté des biens. Dans leurs intérêts d'ordre et de repos, alles l'avaient continuée contre l'armée quand la mort de Cromwell avait replacé celle-ci dans sa condition de parti républicain; et, pour vaincre l'armée, elles avaient rappelé et replacé au-dessus d'elle les hautes classes et la royauté. La réaction passionnée qui s'était emparée des Stuarts, et les avait lancés comme des ministres de vengeance contre les niveleurs, les républicains, les fanatiques et les serviteurs du protecjorat, s'arrêta quand ceux-ci ne furent plus à craindre. Les Stuarts restèrent effrayés lorsque tout se rassurait autour d'eux. Les anglicans, après leur avoir sacrifié les presbytériens, leur parurent encore dangereux; le parlement, après avoir tué les régicides, leur fit encore ombrage. Ils ne purent oublier que les protestans anglicans, en combattant le papisme, et le parlement, en s'opposant au pouvoir absolu, avaient de bien loin commencé la révolution. Or, entre les principes proclamés par la révolution, il fallait distinguer ceux pour lesquels elle avait entrepris de créer des faits, et ceux qui n'étaient que l'expression de faits plus anciens qu'elle. La nation avait repoussé les premiers; les seconds étaient ceux que Charles Ier n'avait pas voulu reconnaître. Pour n'avoir pas le sort de leur père, Charles II et Jacques II se promirent d'être plus hardis que lui, de détruire ce qu'il avait nié. S'abandonnant aux inspirations de cette folle prévoyance, ils se firent réformateurs à leur tour, et continuèrent ainsi l'état de guerre dont la nation avait voulu sortir en les rappelant. Les résistances, proyoquées par ce qu'ils firent pour se prémunir contre elles, accrurent à chaque pas leurs alarmes, et les poussèrent dans leur travail de destruction jusqu'à ce que le mécontentement de la nation redevînt encore une fois de la colère. Alors il fallut opposer passion à passion, rendre haine pour haine, et ce fut surtout de Jacques que vinrent les conseils et les efforts, parce qu'en lui la préoccupation du danger était plus forte, parce qu'il détestait la liberté, comme les visionnaires puritains avaient détesté le pouvoir royal. Les lueurs de raison, qui parfois avaient fait déplorer dans Charles une fatale descendance, n'éclairèrent plus un trône déjà trop compromis lorsque Jacques apporta sur ce trône ses passions et sa faible intelligence. La double direction imprimée au gouvernement sous Charles II cessa, et ce fut la direction occulte, vaincue par la formidable imposture d'Oates, et rétablie par le complot de Rye-House, qui prévalut, et fut mise au grand jour. Les jésuites furent appelés à détruire ce que, par une abs-

traction absurde , eux et quelques absolutistes opiniâtres appelaient encore la révolution trente ans après l'usurpation si facile de Cromwell. Ils conduisirent Jacques précisément par ce qui avait manqué à Charles II, par la conscience. Ils usèrent largement de cette autorité de casuistes, usurpée sur une ame crédule, et dont les penchans étaient haineux et sanguinaires; ils lui ôtèrent le remords qu'ils ne connaissaient pas pour eux-mêmes. Ils n'épargnèrent ni fraudes, ni violences, ni crimes, pour réussir; l'habileté même ne leur manqua pas : ils en mirent dans l'enchaînement de leurs intrigues et de leurs attentats. Après avoir répandu une terreur si générale que personne n'osait plus tenter d'autres protesta-s tions que celles qui eussent pu venir d'élections libres j ils gouvernèrent sans parlemens. Ils enlevèrent aux villes leurs chartes, aux corporations leurs privilèges électoraux, afin que l'impossibilité de nommer de dignes représentans les fit renoncer au désir d'être représentés. Pour façonner au joug les générations à venir, ils envahirent les établissemens d'instruction i publique. Pour ôter à la nation le droit d'examen en matière de gouvernement, il ne leur resta plus qu'à extirper du royaume la religion qui jadis avait enseigné à juger les rois; ils ne l'attaquèrent point dans la généralité de ses sectes, mais seulement dans celle qui dominait, et par-là ils se donnèrent les autres pour alliés. Ce fut un étonnant spectacle que celui du parti extrême dans la contre-révolution, appelant à son secours, au nom de la tolérance religieuse, ce qui

restait des révolutionnaires extrêmes; mais cette alliance, sollicitée par un gouvernement qui vivait au jour le jour, ne put tenir : elle finit avec l'intention montrée par les jésuites de donner à la couronne un successeur élevé dans l'intolérance catholique. Enfin. lorsque Guillaume vint s'offrir à la nation comme un libérateur, la vanité de tant d'entreprises fit pitié: la nation n'avait pas cessé de chérir ses libertés politiques et ses garanties religieuses; elles vivaient dans les choses, dans les mœurs, dans les affections, quand elles étaient nominalement détruites, et de ce pouvoir absolu, de cette religion étrangère, introduits à si grande peine, il ne restait rien. Jacques avait bâti quelques chapelles, montré le surplis catholique au peuple de Londres; il avait eu la satisfaction d'assister publiquement à la messe; et, tandis qu'il traversait la mer en fugitif, un parlement libre inscrivait, pour la leçon de l'avenir, dans les fastes de l'Angleterre, ce vote mémorable:

« Jacques II, roi d'Angleterre, en détruisant, par le conseil des jésuites et autres méchantes gens, les libertés et la religion nationales, a abdiqué la couronne.»

FIN.

and the second of the second o

CALL CALLS SHOW AND CONTRACT A

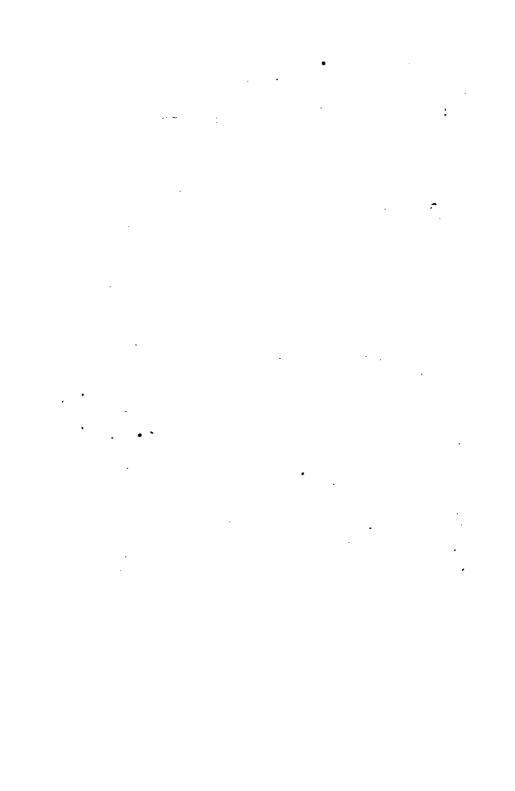

# TABLE

# DES MATIÈRES.

INTRODUCTION. Pages. I. Ordre établi en Angleterre par la conquête. — Naissance de la bourgeoisie. — Affranchissement graduel des serfs.—Décadence de la noblesse conquérante.— La royauté, l'aristocratie, les communes, réunies en parlement. II. La noblesse féodale transformée en aristocratie monarchique. — Prépondérance du pouvoir royal. — Enrichissement des communes favorisé par les rois absolus. — Premières inquiétudes données au pouvoir absolu par les progrès des communes. 12 III. Établissement de la réformation.—Instincts de la liberté religieuse chez le peuple. - Le pouvoir royal attaqué par les réformateurs religieux. 17 IV. Le pouvoir royal se déclare de droit divin. — Les réformés lui contestent cette origine. - Le parlement discute sous le point de vue religieux les droits du peuple et les prérogatives de la couronne. — Progrès de l'esprit public dans cette discussion. — Embarras

V. Charles Ier veut terminer le différend en rétablissant le pouvoir absolu. — Longue oppression. — Réaction

greur mutuelle qui en résulte.

donnés par elle à l'administration. — Malaise et ai-

22

| /. | 2 | 1. |
|----|---|----|
| 4  | J | 4  |

#### TABLE.

| qui proclame les droits du peuple et attaque les pré-                                                                                                                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| rogatives de la couronne.                                                                                                                                                                                                       | 28 |
| VI. Préludes de la guerre civile.                                                                                                                                                                                               | 37 |
| VII. Résultat de la guerre.—La révolution est faite dans l'État par le renversement de la royauté, dans l'ordre religieux par l'établissement du culte sans prêtres, elle est commencée dans la société par les entreprises des |    |
| niveleurs.                                                                                                                                                                                                                      | 44 |
| VIII. La révolution sociale empêchée par les classes                                                                                                                                                                            |    |
| riches et par l'armée Protectorat de Cromwell.                                                                                                                                                                                  | 64 |

### PREMIÈRE PARTIE.

#### CHAPITRE PREMIER. - LA RESTAURATION.

État de l'Angleterre à la mort de Cromwell.—Richard Cromwell essaie de détruire l'influence de l'armée et de relever le parlement. — L'armée renverse le parlement et Richard. - Elle rétablit et chasse de nouveau le parlement dit croupion. - Elle se divise. -L'arméed'Écosse relève le parlement, celle d'Angleterre abandonne ses généraux. - Les royalistes se liguent avec les presbytériens et l'armée d'Ecosse; ils obtiennent la convocation d'un parlement suivant l'ancienne constitution. -- Ce parlement rappelle les Stuarts. — Derniers efforts des républicains. — Alliance des royalistes, des anglicans et des presbytériens contre les républicains. — Circonstances de la restauration. - Procès des régicides. - Restitution des biens de la couronne, des évêques et des seigneurs. — Rétablissement de l'épiscopat. — Premières attaques contre les presbytériens.

69

#### CHAPITRE II. - SYSTÉME ANGICLAN.

pages.

Les anglicans à la tête de la contre-révolution. -- Poursuites contre les chess presbytériens d'Ecosse. — Régime établi en Écosse. — Conférences de la Savoie entre les presbytériens et les anglicans. — Les presbytériens persécutés. - L'acte contre les presbytériens étendu aux papistes et à tous les non-conformistes protestans. — Intrigues de la cour pour obtenir une distinction en faveur des papistes. — Résistance du ministère et commencement d'opposition dans le parlement. — Composition de ce parlement. — Ses lois sur l'armée, sur les corporations, sur la presse, sur la religion. — Progrès de la mésintelligence entre le roi et ses ministres anglicans. - Déclaration d'indulgence, publiée par le roi en faveur des papistes. - Guerre avec la Hollande. - Plaintes de l'opposition parlementaire. — Mauvais succès des ministres anglicans, voulant tenir l'équilibre entre la cour et le parlement. - La cour et le parlement renversent les ministres anglicans.

92

#### CHAPITRE III. - MINISTÉRE DE LA CABALE.

Passage du système de Clarendon à celui des libertins. — Esprit du ministère de la Cabale et de l'opposition parlementaire. — Alliance secrète entre la Cabale et la cour de France. — Plans de la Cabale pour l'établissement du pouvoir absolu et du papisme. — Guerre à la Hollande. — Vues de la Cabale en faisant cette guerre. — Charles II pensionné par Louis XIV. — Insultes aux deux chambres. — Progrès de l'opposition. — Les presbytériens et les anglicans se réconcilient. — Révolution en Hollande. — Ruines des plans de la Cabale. — Le roi forcé de

revenir au parlement. — Lutte entre l'opposition et la Cabale au sujet du test anglican. — Le test est emporté par le parlement. — Défections dans le ministère de la Cabale. — Son entier renversement.

125

#### CHAPITRE IV. — opposition presbytérienne.

Politique de Charles II. — Ministère de Danby. — Plans de la nouvelle administration. — Arrangemens entre Charles II et Louis XIV. — Feinte médiation en faveur de la Hollande. — Efforts de l'opposition contre les papistes et Louis XIV. — Désertions dans le parti de la cour. — Prépondérance des presbytériens dans l'opposition. — Charles II forcé par le parlement à agir pour la Hollande. — Levée de trente mille hommes. — Intrigues diplomatiques; guerre extérieure; débats parlementaires avant la paix de Nimègue. — Conjuration papiste.

164

## SECONDE PARTIE,

# CHAPITRE PREMIER. — NOUVEAU MOUVEMENT RÉVOLUTIONNAIRE.

Résultats politiques de la conjuration papiste. — Hardiesse du parlement. — Découverte des relations avec la France. — Influence de cette découverte dans les élections d'un nouveau parlement. — Esprit de la chambre basse. — Affaires du ministre Danby. — Conseil de William Temple. — Bill pour exclure le duc d'York de la succession. — Résistance de la cour. — Progrès de l'esprit républicain dans la chambre basse. — Les anglicans réconciliés avec la cour. — Incertitudes de la nation favorables au parti républicain. — Intentions de ce parti mises à découvert. —

Parlement d'Oxford.—Brusque défaite du parlement républicain.

197

#### CHAPITRE II. - RÉACTION ROYALISTE.

Effets de la déclaration d'Oxford. — Explosion générale des catholiques, des royalistes, des anglicans et de la population commerçante contre les whigs. — Faveur du duc d'York. - Direction donnée par lui à la réaction en Écosse. — Il sollicite et obtient son retour en Angleterre.—Son influence dans le conseil. -Affaire des shériffs de Londres. - Attaques des chartes des villes et corporations.—Poursuites contre les excluans et les whigs dans tout le royaume. -Persécution des presbytériens en Écosse. — Conjuration des whigs d'Angleterre et des presbytériens d'Ecosse. — Découverte de la conjuration. — Procès et mort des principaux conjurés. — Indifférence de la nation. — Résultats du complot anglo-écossais favorables à la cour et particulièrement au duc d'York et aux papistes.

231

#### CHAPITRE III. - RÉTABLISSEMENT DU CATHOLICISME.

Le duc d'York, les catholiques et les absolutistes, à la tête de la contre-révolution. — Rupture entre le roi et le parti dominant. — Mort du roi. — Triomphe des catholiques; avénement de Jacques II. — Promesses de Jacques II; serment du sacre. — Résignation du peuple anglais. — Réhabilitation des condamnés du complot papiste; vengeances contre les dénonciateurs. — Tentatives du comte d'Argyle et du duc de Monmouth. — Le parti catholique fortifié par elles. — Prétentions au pouvoir absolu, au pouvoir de dispenser des tests, combattues par le parlement. — Prorogation du parlement. — Établissement des troupes

permanentes. — Conversions au papisme. — Décision des juges du banc du roi en faveur du pouvoir dispensatif. — Les papistes élevés aux emplois dans les trois royaumes. — Commission ecclésiastique instituée contre les anglicans. — Procès de l'évêque de Londres et de Samuel Johnson. — Soumission générale. — Séparation du parti régnant en catholiques modérés et catholiques exaltés.

**25**q

#### CHAPITRE IV. - POUVOIR ABSOLU.

Les jésuites à la tête de la contre-révolution. — Premier projet pour exclure le prince d'Orange de la succession. — Système de tolérance religieuse. — Courte alliance des non-conformistes protestans et des catholiques dans ce système. — Ambassade de d'Albeville et de Dykvelt. - Succès de Dykvelt en Angleterre. — Inutiles efforts de d'Albeville pour tromper le prince d'Orange. — Le pouvoir absolu proclamé par ordonnance en Angleterre et en Ecosse. — Résistance des Anglicans; les catholiques abandonnés par les non-conformistes. -- Second plan des jésuites pour la succession. - Voyage du roi et de la reine aux eaux de Bath. - Prétendue grossesse de la reine. — Envahissement des universités par les jésuites. — Tentatives inutiles pour former un parlement absolutiste.—Seconde ordonnance proclamant le pouvoir absolu. — Les évêques refusent de lire l'ordonnance. - Procès des évêques. - Naissance d'un faux prince de Galles. — Explosion générale du peuple et des troupes régulières contre le gouvernement des jésuites. —L'aristocratie protestante prévient une nouvelle révolution en appelant le prince d'Orange.

33o

#### CHAPITRE V. - RÉVOLUTION DE 1688.

Députation des seigneurs d'Angleterre au prince. -Promesses du prince. — Ses instructions au sujet des dissidens protestans.—Rapprochement définitif entre les protestans de toute secte.—Dispositions de la flotte et de l'armée favorables au prince. - Requête des seigneurs anglais. — Etat des affaires en Europe, en 1688. — Comment elles empêchent Louis XIV de secourir Jacques II. — Armement du prince. — Discussions entre les réfugiés au sujet du manifeste du prince. — Départ de l'expédition. — Apathie de Jacques et des jésuites. - La flotte de Guillaume ramenée par une tempête.—Réveil des jésuites à cette nouvelle. — Second départ de Guillaume. — Son débarquement. — Fuite de Jacques. — Rôle de la noblesse et de la bourgeoisie dans la révolution. - Espérances du peuple trompées. — Établissement de la royauté consentie.

377

FIN DE LA TABLE.

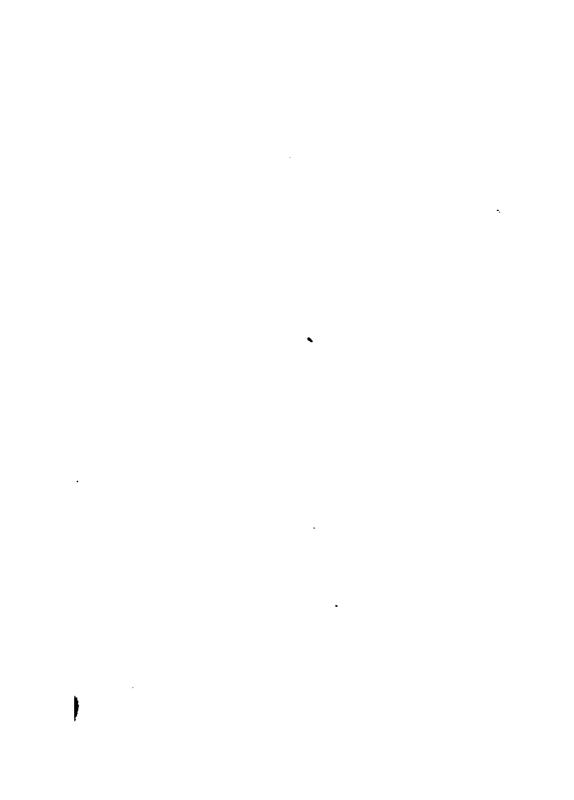



